QUARANTE-SOCÈME ANNÉE Nº 13970 - 4,50 F

MERCREDI 27 DECEMBRE 1989

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MERY - DRECTEUR : ANDRÉ FONTAINE

# *Imbroglio* à Panama

T maintenant? Depuis que Manuel Antonio Noriega, déposant les armes, y'est réfugié à la noncieture de Panama, les Américains, main-tenant maîtres du terrain, doivent livrer une seconde bataille, politico-juridique celle-là, dont les données leur échappent en grande partie.

En arguant de l'absence de toute convention d'extradition avec les États-Unis pour refuser de livrer le général à Washing-ton, le représentant du Vatican à Panama a agi comme l'aurait fait n'imports quel autre embassadeur. Une nonciature est une ambassade comme les sures, couverte per toutes les conventions sur l'immunité diplomatique, mais où, en même temps, l'exercice du droit d'asile ne saurait se comparer à la tradition d'hospitalité dans les lieux du culte ou monastères, dont certaines hiérarchies religieuses ont souvent usé – et parfois abusé pour protéger des crimineis, comme, par exemple, Touvier. La parole est donc maintenant aux autres gouvernements sollicités par l'ancien homme fort du Panama.

OFFICIELLEMENT. C'était même la première justification de l'intervention - était de ramener Noriega aux Etats-Unis et de le juger pour trafic de drogue. Pourtant, ce procès pourrait émbarrasser la Maison Blanche, dirigée après tout par un homme qui, en tant que directeur de la CIA, fut naguère un employeur occasionnel du latie hiere profisere Morines ladis bien pratique Noriega.

Aussi peut-on se demander si le véritable but des Américains dans cette affaire n'était pas, du général panaméen. Faute de l'avoir obtenue « physiquement » su cours des derniers utscha ratés, ila ont provoqué la fin de son régime, et, surtout, de sa mainmise sur le canal. dont Washington voyait l'avenir compromia entre des mains aussi peu sûres.

En attendant - et c'est un facteur dont doit tenir compte le Vatican, - les Etats-Unis ont réveillé, su moins pour un anti-« gringos » dans toute la région. Non seulement l'Organisation des Etats américains (OEA) a dénonce l'opération € Juste cause », mais la lutte concertée contre la drogue, à laquelle la Maison Blanche accorde tant de prix, est com-

A INSI le président péru-vien. M. Alan Garcia, vient de demander l'annulation du sommet des trois principaux pays producteurs de cocaine – Bolivie, Colombie, Pérou – auquel M. Bush devait partici-per en février à Carthagène (Colombie), et son homologue de Colombie, M. Virgilio Barco, ne pourra que rencontrer de velles difficultés pour obtepir l'extradition des trafiquents vers les Etats-Unis.

Enfin, l'opération risque fort de remestre en question le très fragile accord récemment intervenu entre les présidents de cinq pays d'Amérique centrale pour préserver ce qui peut encore être sauvé du plan de paix élaboré en 1987 pour l'ansemble de la région par le président Arias du Costa-Rica.

Alors qu'ils semblaient avoir enfin obtenu de l'URSS de dis-crètes pressions sur le Nicara-gus et Cuba pour détendre la situation, les Etats-Unis doivent constater, pour un point important gagné à Panama, un regrettable recul sur tous les autres « fronts » de la région.

Lire, page 7, les articles de DENIS HAUTIN-GUIRAUT



Situation confuse à Bucarest après l'exécution de Nicolae et Elena Ceausescu

# Les nouveaux dirigeants roumains tentent de consolider leur pouvoir

Après l'annonce, lundi soir, de la condamnation à mort et de l'exécution mais des tirs sporadiques continuent d'être immédiate de Nicolae et Elena Ceausescu, la nouvelle direction politique qui a commencé à se mettre en place, mardi matin 26 décembre, tente de consolider son pouvoir. La présidence du conseil du Front de salut national a été confiée à M. Ion Iliescu, ancien secré- fraîches assurent le maintien de l'ordre à taire du comité central du PC roumain, et la Bucarest. Si les anciens membres de la Secuvice-présidence à M. Dimitri Mazilu, ancien rapporteur de la Roumanie aux Nations unies. Le nouveau premier ministre, M. Petre Roman, n'est jamais apparu dans une fonction officielle et n'est pas non plus un dissi- ont été arrêtés en territoire yougoslave, alors

Un entretien avec le ministre tchécoslovaque

des affaires étrangères

lovaque des affaires étrangères, M. Jin Diensthier, estima que son gouvernement ne devrait pas avoir de difficultés à parvenir à un accord évec l'administration Gorbatchev sur le sort des troupes soviétiques stationnées en Tchécoslovaque, Evoquant la

question allemande, il souligne que, quelle que soit la forme que prendra la rapprochement entre les deux États actuels, il importe que le processus soit mené « de pair avec la réunification de l'Europe ».

Dans un entretien au Monde, le nouveau ministre tchécos-

Les combats ont diminué d'intensité, entendus dans la capitale comme dans plusieurs villes de province. Les autorités semblent cependant être parvenues à se faire remettre les armes détenues par la population civile, et l'on constate que des troupes ritate - la police politique du régime déchu - sont encore loin d'avoir cessé toute résistance, un nombre croissant d'entre eux tentent désormais de s'enfuir, et plusieurs qu'ils venaient de franchir la frontière.

# Un Front composite et fragile

de notre envoyé spécial Il est 20 h 30 à Bucarest en ce Noël 1989. Sur l'écran de télévision est apparu un speaker la

Le régime présidentiel,

Un point de vue de M. Philippe Séguin

Plusieurs centaines de milliers d'émigrés

Le sommaire complet se trouve page 28

dans les prochaines années

page 6

pages 13 à 16

remède au présidentialisme ?

Vague de juifs soviétiques en Israël

CHAMPS ÉCONOMIQUES

Le bilan de l'année 1989

femme Elena, a-t-il déclaré, avaient été jugés. Accusés entre autres de « génocide » et de trafic de devises portant sur • un milliard de dollars entreposés manche ornée d'un brassard tricolore, l'air grave. D'une voix
aussi solemelle que possible, il a
fait la lecture d'un communiqué
tribunal militaire extraordinaire.

sieurs fois dans la soirée

**GEORGES MARION** 

tive » et avait été exécutée immédiatement. La lecture du communique n'a pas duré trois minutes. Aussitôt après a retenti l'hymne national. La télévision a rediffusé la même séquence plu-

Lire la suite page 4



■ Les réactions en France et l'organisation de l'aide

■ Lire également l'appel du pape en faveur des pays de

# *Liberté et violence*

par Daniel Vernet ---

C'était trop beau pour que cela dure. L'écoulement pacifi-que du grand chambardement qui secone l'Europe de l'Est depuis quelques mois tenait du miracle. Ces pays auxquels Staline avait, il y a quarante-cinq ans, imposé son socialisme, tout en reconnaissant qu'il leur allait - comme un tablier à une vache » (dans le cas de l'Allemagne au moins), se libéraient sans violence du joug d'une idéologie et d'un système totalitaires. La plus grande révolution démocratique que l'Europe ait connue pendant ce siècle se passait dans le sérieux toujours, dans l'allé-gresse parfois, mais sans jamais que l'enthousiasme populaire se transformat en vindicte, et encore moins la vindicte en vengeance ou en recours aux armes. Les adversaires du mouvement libérateur se ralliaient honteusement ou se cachaient pour se faire oublier.

C'est été un événement extraordinaire que le renversement de tout un système, politi-que, économique, idéologique et policier, englobant plusieurs dizaines de millions d'hommes, se fasse sans drame et sans débordement. Il etait à transcer de décennies de résistance pas-qu'à un moment ou à un autre la liberté soit enfantée dans la dou-de décennies de résistance pas-sive au communisme, ainsi que débordement. Il était à craindre que la Roumanie soit le lieu de de Solidarité et de l'Eglise cathocet affrontement entre l'ancien lique : les Hongrois ont repris la régime et le nouveau régime.

Certes, dans l'histoire des démocraties dites populaires, depuis la fin des années 40, les drames n'ont pas manqué: Ber-lin en 1953; Varsovie et Budapest en 1956; Prague en 1968, puis encore les soulèvements ouvriers de Gdansk, à la fin des années 70... Mais, dans l'évolution de ces derniers mois. l'URSS ne joue plus le rôle de puissance tutélaire de l'ordre marxiste-léniniste. Avec Mikhaïl Gorbatchev, elle a fait sauter les

verrous et ouvert les brèches par lesquelles les peuples d'Europe de l'Est se sont engouffrés, renversant sur leur passage les vestiges du «socialisme scientifi-que» que le président soviétique s'efforce encore, bon gré, mal gré, de sauver chez lui.

QU'EST-CE

AV MO'US

METTRE LA?!

route des réformes, interrompues en 1956; les Tchécoslovaques ont retrouvé leurs héros du « printemps de Prague » et les Allemands de l'Est eux-mêmes, naguère pourtant les meilleurs exemples de fidélité socialiste, ont mis en lumière le caractère artificiel de leur Etat, à la façade apparemment intacte mais miné de l'intérieur et près de s'écrouler des l'instant où il perdait la garantie absolue de l'URSS.

Lire la suite page 3

# La mort de Samuel Beckett

L'auteur d'« En attendant Godot » est décédé. vendredi 22 décembre à Paris, à l'âge de quatre-vingt-trois ans

« Voilà, jamais, Voilà plus rien. . Malone meurt. Il s'immobilise, il se tait, il s'absente. Depuis longtemps installé au bord de cette immobilité, de se silence, de cette absence ayant eu affaire aux mots jusqu'au bout. Ou presque. On croyait qu'il avait, au début des années 60, commencé à s'enfon-cer dans le silence pour s'y abolir enfin à coups de textes de plus en plus brefs et de plus en plus rares. Les textes ont continué à voir le jour jusqu'an bout, ou presque, récit ou théâtre, francais ou anglais, en minces pla-quettes cartonnées blanches et vertes de chez John Calder London, en petites brochures à couverture blanche et bleue des Éditions de Minuit, pas si courts, pas si espacés que ça.

Quelques milliers de lecteurs à travers le monde attendaient décidé de s'exprimer en français.

veau texte de quelques pages du vieil écrivain de quatre-vingts ans. Queiques centaines de milliers de professeurs expliquaient encore En attendant Godot et Fin de partie à leurs élèves. Les foules continuaient à se ruer dans les théâtres où l'on jouait ses pièces. Il y avait un phéno-mène durable Samuel Beckett. Tandis que le « nouveau roman » et le « nouveau théâtre » des années 50 vieillissaient mal, son œuvre à lui prenait une prés de plus en plus forte. C'est fini, tout ca, disait-il. Et il ajoutait des mots aux mots à l'encre noire, de sa fine écriture qu'on reconnaissait de loin.

Cet écrivain inconnu était devenu un grand écrivain au début des années 50, après avoir

avec gourmandise chaque non- Pendant dix ans, il n'avait pas écrit une ligne d'anglais. Sa grande période. Depuis quinze ans, il s'exprimait indifféremment dans les deux langues et même on croyait que le bilin-guisme de Becket, cet abîme linguistique dont parlent les exégètes, avait basculé du côté de

> ALFRED SIMON Lire la suite page 10

SCIENCES 

MEDECINE

 Afrique : recherche médicale en souffrance . Les mauvais ∢ cents » de l'étang de Thau . L'arôme truffier Les momies sur le bitume

pages 17 à 19

Tout augmente! sauf IKEA.

A L'ÉTRANGER: Algéria, 4,80 DA; Marca, 5 dir.; Tunisia, 600 m.; Allemagna, 2 DM; Autriche, 20 sch.; Belgique, 30 fr.; Canada, 1,95 \$; Antiles/Réunion, 7,20 F; Côse-d'Ivoire, 425 F CFA; Danemark, 11 kr.; Espagna, 160 ps.; G-B., 60 p.; Grico, 150 dr.; Irianda, 90 p.; Isalia, 1 800 L.; Linya, 0,400 DL; Linuambourg, 30 fr.; Paye-Bas, 2,25 ff.; Portugal, 140 esc.; Sénégal, 335 F CFA; Suède, 12,50 cs.; Suède, 1,80 ff.; USA (NY), 1,50 \$; USA (others), 2 \$.

**Immigrés** 

# Les instruments de l'intégration

par Alain Touraine

N peu d'années, le problème de l'immigration a changé de nature : on parlait de travailleurs immigrés; on parle aujourd'hui de musulmans. Une catégorie économique est devenue, dans les représentations de beaucoup, une catégorie culturelle et même religieuse. Du même coup, la situation des immigrés, que les esprits libéraux percevaient en termes de discrimination, se définit maintenant comme ségrégation Les immigrés ne sont plus perçus comme non qualifiés ou exploités mais comme différents ou même inassimilables.

Cette nouvelle représentation prend un tour différent selon le niveau d'éducation de ceux qui l'expriment : elle se manifeste par tout et, sinon autant à gauche qu'à droite, au moins dans de larges secteurs de la ganche comme dans la majorité de la droite. Nous n'avons pas pris assez nettement consciend cette transformation et de la direction vers laquelle elle nous entraîne rapidement : la formation de ghettos et l'éclatement d'incidents interethniques, voire de mou-vements ouvertement racistes. Les immigrés étaient en bas : les voici en dehors.

#### Des mesures concrètes

Pour éviter ou arrêter cette dérive, le seul programme d'action possible est l'intégration. Des mesures réalisables sont proposées et sont parfois déjà appliquées ici ou là : mais il faut affirmer avec plus de netteté quelques principes fondamentaux, conduisant directement à des mesures concrètes.

En premier lieu, il faut reconnaî-tre que c'est dans le milieu de vie plus que dans le milieu de travail que se pose le problème de l'inté-gration. Conséquence directe du changement de perspective indiqué en commençant. Ce qui désigne deux lieux privilégiés d'action : le quartier et l'école. La politique urbaine est aujourd'hui, à l'évidence, l'instrument le plus actif de l'intégration. La vie sociale tend naturellement à accumuler les han-dicaps, à isoler les plus pauvres et les plus faibles, à les enfermer dans

Le phénomène a été décrit depuis un siècle aux Etats-Unis : Il peut l'être dans la France d'aujourd'hui. On a vu, en quelques amées, se former des ghettos par le départ des familles les moins pauvres ou les plus solides vers de meilleurs logements et, par voie de conséquence, la concentration des plus pauvres et des plus fragiles

dans certains ensembles d'habitation. A ces mécanismes spontanés participe, souvent sans idéologie xénophobe, la majorité de la population, qui déménage pour ne pas voir chuter la valeur de sa propriété dans un quartier occupé par de plus en plus d'immigrés ou pour assurer un meilleur milieu scolaire

Contre ces tendances spontanées, seule une politique active d'intégration, c'est-à-dire de diversification sociale de tous les quar-tiers et en particulier des plus dété-riorés, s'impose. Certaines municipalités ont déjà mené des actions remarquables, et le maire d'Hérouville, François Geindre, s'est fait l'analyste le plus précis des problèmes rencontrés et de leurs solutions possibles. Cela impose naturellement de rejeter toute politique destinée spécifiquement aux immigrés,

L'objectif d'intégration ne pent évidemment pas être atteint par des moyens discriminants, même s'ils sont animés par de bonnes intentions. Les grands ensembles, construits après la guerre, ont longtemps joué, dans une France pau-vre, un rôle de brassage social, et les HLM ont eu des effets moins negatifs qu'un habitat pavillon-naire à forts effets ségrégatifs. Mais aujourd'hui, ils produisent des effets inverses et deviennent le foyer principal de formation de nouveaux ghettos.

En ce qui concerne l'école, la traditionnelle ignorance de l'éducation nationale sur son propre fonc-tionnement – elle fut incapable de répondre à l'invitation de la comnission pour le réforme du code de la nationalité - rend difficile de proposer des analyses et des mesures. Mais le travail de quelques chercheurs incite à reconnaî-tre que, dans le domaine de l'immi-gration comme dans tous les autres, les écoles ont beaucoup plus d'autonomie que ne le laisse supposer l'image conventionnelle du cen-

Loin que la présence d'une forte proportion de jeunes immigrés entraîne automatiquement une baisse du niveau scolaire - à niveau socio-économique égal, - ce qui apparaît le plus visible est que le mode de fonctionnement des écoles et des collèges est un déterminant plus important des résultats scolaires que la composition de la population des élèves. L'intégration veut donc dire ici : donner à chaque unité scolaire la capacité d'agir en fonction de la situation concrète

Les positions et instructions de Lionel Jospin, qui ont été si large-tion des Églises et de l'Etat, l'intément critiquées, pourraient bien se révéler le premier pas courageux et efficace fait par l'éducation nationale dans le sens d'une responsabicondition première d'une intégration reussic

Il faut maintenant s'élever du niveau de l'organisation sociale à celui de la prise de décision. Intégration s'appelle ici démocratie. On peut jugar inopportun un débat sur le droit de vote des étrangers aux élections locales, mais il serait absurde de croire qu'on puis grer les immigrés sans les faire par-ticiper aux décisions qui les concer-nent. Certaines municipalités ont créé des commissions de quartier dont les avis sont importants, à la fois pour élaborer des solutions adaptées et pour donner à tous une conscience réelle de participation.

Il ne peut pas y avoir de démocratie sans interconnaissance, argumentation et écoute. La difficulté réelle ici est non pas de créer des lieux de participation, ce qui est une nécessité évidente, mais de faire en sorte que les catégories les plus défavorisées les utilisent puis-que les études sur la participation volontaire montrent que cello ci attire surtout les catégories les plus intégrées et, en particulier, les catégories moyennes instruites.

Enfin, au niveau le plus élevé, celui des relations interculturelles, on peut dire que plus les catégories en présence se définissent par une identité plutôt que par une activité, plus elles se sentent menacées par les changements qui se produisent autour d'elles, et qu'enfin moins elles se sentent appartenir avec d'autres à un ensemble plus vaste, plus les conflits interculturels sont

#### Les forces hostiles

C'est parce que les intégrismes stimulent ces trois types de réaction qu'ils provoquent autour d'eux des réactions analogues et décleachent des conflits qui peuvent aller jusqu'aux guerres de religion et aux conflits ethniques ouverts. Inversement, si les immigrés som d'abord des travailleurs, s'ils participent à une culture de masse -qui se combine avec la recherche ou la défense de l'identité individuelle et collective au lieu de s'opposer absolument à elle, comme le montre l'ensemble de notre société - et enfin si la loi définit clairement les relations des > Alain Touraine a été membre collectivités religieuses et de l'État

tion des Églises et de l'Etat, l'intégration l'emportera sur la formation de contre-cultures et de ghettos.

côtés des forces hostiles à l'intégra-tion : d'un côté, des groupes intégristes ou simplement des immigrés qui refusent une intégration qui leur apparaît comme une menace de déculturation ; de l'autre, des Français inquiets de la fragilité de leur identité nationale et qui s'estiment les dépositaires de valeurs menacées, croisés de la raison conquérante aussi bien que d'une chrétienté devenue mythique. Mais rien dans l'état actuel de la société française, dont les capa-cités d'intégration culturelle et à nouveau économique sont considérables, ne rend inévitable une crise majeure. Ce qui nous en a dangereusement rapproché est l'absence on la faiblesse de la politique d'intégration.

Il est possible qu'une prise de conscience salutaire se produise en que quand une priorité réelle aura ce moment, mais on ne sera rassuré reconnue à l'intégration des immigrés et quand des proes accélérés de diversification sociale des quartiers, d'initiatives scolaires, de consultation des habitants des quartiers, de recon-naissance des cultures et des religions au niveau administratif comme dans la vie intellectuelle, auront été menés à bien.

Ce qui implique que s'élargisse et s'amplifie le débat qui vient de s'ouvrir, dans des conditions peutêtre contestables, mais qui a mis fin à un silence très dommageable, variante intellectuelle du pire laisser-faire. La France se replie-telle, dans un monde qui lui paraît charge de menaces, sur son identité et son histoire et ce qu'elle appelle sa culture, en prêtant à cello-ci une unité en réalité artificiellement construite, ou bien, pays riche, divers et libre, qui n'est même plus menacé par l'ogre totalitaire, a-t-elle suffisamment confiance en elle-même pour s'ouvrir aux innovations techniques et culturelles et rechercher un niveau tonjours plus élevé de combinaisons de l'universalisme de la raison avec la particularité de chaque histoire et de cha-que personnalité ?

L'intégration des immigrés dépend avant tout de la confiance de la société française dans son propre avenir.

de la commission de réforme du dans un esprit qui ne peut être en code de la nationalité.

# TRAIT LIBRE



# Bibliographie

# **Touvier entre deux portes**

"IL a systématiquement fui la justice durant quarante-cinq ans, Paul Touvier, que l'on ne présents plus, n'a pas toujours dédaigne de s'expliquer longuement, très longuement, constituer services et ses guament, sur sa vie, son role et ses 4 ceuvres ». Dans les années 70 et 80, l'ancien chef du service de ren-seignement de la milice à Lyon en 1943 et 1944 a ainsi multiplié les entretiens fleuves, s'entourant toujours de précautions multiples et vétilleuses, hanté qu'il était par son arrestation.

Lunettes fumées, le journe homme aux chaveux blonds, soigneusement crantés devenu petit homme gris, joueit de la sorte les vedettes malgré lui, dévôt de sa « juste » cause. L'un de ses confi-dents de circonstance, Claude Hory, nous livre aujourd'hui sous un titre choc - Touvier m'a avous, un document explosif - la part de vérité de ce Monsieur Paul, une ion très contrôlés et murmurée entre deux portes... de voi-

sa fille et lui, nous tournions dans Paris pendant qu'il me racontait histoire explique Rory, Ou bien nous nous dirigions vers une « maison amie », un parloir de couvent, l'appartement d'un prêtre. » De ces promenaces et de ces stations, on retiendra, derrière l'incassant et obsessionnel plai-doyer, les silences et parfois, à défaut d'aveux, de petites phrases tembles énoncées comme si de

« J'avais constitué une équipe spécialisée dans la recherche des voitures d'Israélites camoufiés », confie benoîtement Touvier. A propos de l'ordre qu'il donne de faire fusiller sept otages juifs pour venger l'assassinat par la Résis-tance de Philippe Henriot, l'un des

la collaboration, le vollà donnant dans la sobnété sèche : « Je n'ai pas de remords. Je porte une immense peine.»

Sur les principaux crimes qui ont valu à Paul Touvier ses incul-parions, Claude Woniquet, dans son Touvier, un milicien à l'ambre de l'Eglise, passe précisément, bien vite. Une vingtaine de pages, tout juste, sur l'assassinat de Victor et Hélène Basch, âgés respectivement de quatre-vingt-un et quatre-vingts ans, sur la raffe de Montmélian, sur les arrestations à la synagogue du quai de Tisit et de Rillieux la Pape, voità qui ressemble à de la hâte I Son livre ne manque pourtant ni de références l'auteur nous conduit de

Chembéry à Lyon, de Lyon à Pans, suivant à la trace cet ancien millcien fugitif tout entrer tourné vers sa monomanie narcissique : luimême. Ses récits sont carrés, souvent solides, mais Moniquet semble moins bien armé lorsqu'il tente nous de cette illustration, sur cuels documents il se fonde pour laisser entendre que Georges Albertinus secrétaire général du Rassemblement national populaire de Déat durant l'occupation, anticommu-nista notoire et homme d'influence par excellence, aurait pu peser sur la décision de Georges Pompidou, Dommage

LAURENT GREELSAMER ➤ « Touvier m's svoué », de Claude Flory, Michel Lafon, 190 pages, 69 F. ➤ « Touvier, un milicien à l'embre de l'Église », de Claude Moriquet, Olivier Orban, 293 pages, 95 F.

# M. Ion II président du consei

PRODUCTION OF STREET comité service de PG des renered and mater 28 sections & To still beginning. But The True of Resimplific at 1 M. Denitre Manife.

アを増する

Paler

142.00

-

ert ite fiche " 当 "你" " " " " " " "

· 上班特別 ·

A THE PROPERTY AND

a wit Free

. . . . . . T. 2

ALL REPORTS

- COMPLETED SE

- Menacous

" THE PROPERTY.

THE SET WHEN THE

---

to the old a fig. The state of the state of the state of

古中中國國際 古家海洋 美国大学

1. 动物质 瓣 海豚

the Employ men

a sample of Francis

· manager to attached

ger be beeremt

in a Bereiten ge fie

20 mile 10/200 10/200

THE STATE OF

THE WHITE .

A THE PROPERTY AND The Market of the Control of the Con ---\*\* 3 50 60 3 4 THE PARTY AND ADDRESS OF A STATE SAME TO SEE

----TO GE SEA MORE in. Call militelluffe a is the property of and the same of 

S. S. Sections

Total action the same e: 3 7 2000 T . St. IM DOWN TO THE TO SHOULD A The R. SHEETEN SEE

1 2 2 A MAR COMM. a manage black a stantas . The a second was

The state of the s THE WAY SHE WAY A Transfer to stopping

AU COURRIER DU Monde

#### Immigration : déjà en 1939... Les vestes électorales, même par-

tielles, ont au moins le mérite de balayer les précautions oratoires utilisées par les hommes politiques quand tout va bien. Déjà à · 7 sur 7 ·, on a pu voir, avant même les résultats de Dreux, M. Rocard placer à tout prix, non sans une certaine rigidité, le discours qu'il avait soigneusement pré-paré sur l'immigration, et qui était destiné à rassurer les « bons » Fran-

Mais avec la notion de - seuil de tolérance » M. le président de la République m'a fait franchir mon propre seuil de tolérance au double langage d'une certaine gauche : noble humanisme préélectoral, rude réalisme postélectoral.

naire!), cinq cent mille Espagnols en situation pas très régulière – aux yeux des autorités de l'époque – passaient à pied la frontière des Pyrénées : alors, des Français outrés de voir englouti sous ce raz-de-marée le - seuil de tolérance -, ont exigé de renvoyer dans son pays d'origine toute cette - racaille »; alors aussi, des Français fidèles aux traditions d'hospitalité de leur patrie, ont aidé ces malheureux (...)

Dējā en 1939 (triste cinquante-

Sans la générosité de cette dernière catégorie de Français, je ne serais pas là, Français naturalisé et fier de l'être, à vous écrire cette let-LOUIS SOLER.

professeur de français d'origine espagnole.

# Le Monde

Edité par la SARL le Monde

Gérant : André Fortaine, directeur de la publication Anciens directeurs : Hubert Beuve-Méry (1944-1969), Jacques Fauvet (1969-1982), André Laurens (1982-1985)

Rédacteur en chef : Daniel Vernet Corédecteur en chef : Claude Sales Administrateur général : Bernard Wouts

7 RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 09 Tél. : (1) 42-47-97-27 Telex MONDPAR 650572 F; Télécopieur : (1) 45-23-06-81

Sciences

# Chercher en français

par Xavier Deniau

'AVENIR de noure pays est lié à celui de sa civilisation et donc de sa langue; aussi il est souvent allégué que la langue française ne peut plus être considé-rée comme une langue de recherche. Mais il ne faut pas confondre les causes et les effets. L'on nous dit qu'il est tout à fait inutile de s'intéresser à la langue française en tant que langue de recherche et de science en face de l'anglais; cepen-dant le professeur Aliais aurait regu, c'est incontestable, le prix Nobel.

Mais si les prix Nobel de sciences sont décernés à des écrivains anglo-saxons, c'est parce que l'organisme attributaire à Stockholm représente un pays qui a déjà depuis longtemps accepté de publier en anglais.

La France devrait décider la création de prix équivalents du prix Nobel, destinés à des savants publiant en français ou dans d'autres langues d'Europe, au lieu de dépenser des sommes considérables en matière culturelle, en per-sonnel ou en sestivités. C'est d'abord parce que le Nobel est anglophone, et en conséquence parce que certains travaux de haute qualité n'ont pas été publiés en anglais, que le prix Nobel tzaarde à être attribué de temps en temps. Et des «prix Nobel» francais scientifiques ne nous coûteraient qu'une modique part des salaires que nous payons aux pro-fesseurs français d'enseignement supérieur dans un petit pays afri-

On sait qu'Alfred Nobel avait décidé pour des raisons person-

pelles - et confirmé par testament - qu'il n'y aurait jamais de prix Nobel de mathématiques. En fait, une assemblée internationale de mathématiciens distribue chaque année la médaille Fields, qui est l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. Cette médaille a souvent été attribuée à un Français depuis la guerre, et les mathémati-ciens, en France comme ailleurs, continuent à publier en français.

J'ai d'ailleurs demandé au président de l'Académie des sciences d'URSS en quelle langue publiaient les membres de son institution. Sauf exception, en russe, m'a-t-il répondu, en ajoutant que les Américains ont un organisme spécialisé qui traduit l'ensemble de ces travaux.

Notons que les historiens, les juristes, comme les mathématiciens, continuent de publier en français: ils n'en sont pas pour autant méconnus à l'étranger.

Je préside moi-même une société savante - comme l'on disait au siècle dernier. - la Société d'ethnographie de Paris, la plus ancienne de France. Nous publions une revue, l'Ethnographie, qui a un bon nombre d'abonnés étrangers et en particulier d'universités amé-ricaines - alors qu'elle est publiée en français avec des résumés en anglais; mais la qualité est là.

Le personnel scientifique utilise l'anglais, nous dit-on, parce qu'il veut être «cité» : cela est nécessaire à sa notoriété et à son avancement. Le CNRS et les universités françaises mettent, en effet, dans les dossiers d'avancement des inté-

ressés les coupures d'Argus citant leurs travaux, cet argus relevant d'une entreprise privée américaine, Garfield, de Philadelphie, qui ne cite que des textes en anglais issus en fait de revues anglo-saxonnes.

# n'est pas la cause

Ainsi si la France et d'autres pays, ou bien un organisme euro-péen ou international tel que l'UNESCO, voulaient bien utiliser leur argent à établir un argus de citations scientifiques recouvrant toutes les publications, cette entreprise privée américaine ne détien-drait plus un monopole mondial, et les chercheurs seraient incités à publier dans leur propre langue. A l'heure actuelle, les chercheurs du CNRS ou de Sophia-Antipolis travaillent en français – avec l'argent public, – puis publient en anglais : ce qui ensuite entraîne une mise en données en anglais. J'ai même vu demander une subvention pour retraduire en français des articles ainsi parus dans des revues américaines!

Là non plus, il ne faut pas prendre l'effet pour la cause, qui est l'abandon à la langue américaine d'un monopole qui pourrait être mis en cause si l'on avait une volonté de pluralisme. Quant à l'Institut Pasteur, l'on sait que ses Annales sont depuis longtemps diffusées par une société à capitaux américains, qui n'incitait pas à la publication en français.

Si la France se décidait à mettre fin à cette situation inacceptable et qui a été décrite par de nombreux savants en 1980 devant la commission d'enquête sur la langue francaise de l'Assemblée nationale, que l'ai présidée - la seconde de ce type après celle de l'abbé Grégoire sous la Convention, - le français retrouverait toute sa chance inter-

Mais il faut, bien sur, aider ou créer des revues scientifiques de haut niveau, françaises ou européennes; pour cela, il est nécessaire que l'atomisation de nos publications entre les universités, les laboratoires, les services de recherche, les patrons divers, prenne fin au bénéfice d'un regroupement de qualité dans les différents domaines.

Je partage le sentiment du pro-fesseur Allais concernant l'intérêt d'une coopération européenne dans ce domaine de recherche et de omblication et concernant les problèmes de traduction. Mais je suis persuadé, et bien d'autres avec moi, que le développement de la langue française et des autres langues européeanes comme langues de recherche ne relève que d'une volonté nationale ou collective et que leur effacement n's rien de plus incluctable que la disparition de toute autre langue à travers les

Nous avons le devoir de ne pas enfouir mais de faire fructifier notre talent. Et nous ne devons pas insulter l'avenir.

▶ Xavler Deniau, ancien ministre, député du Loiret, est président du comité de la francopho-

Tollie 1: CA

# **ETRANGER**

# La Roumanie après l'exécution de Nicolae Ceausescu

été annoncée mardi matin 26 décembre à Buca- sion a annoncé qu'alle montrerait ultérieurement rest. La présidence en est confiée à M. Ion llescu, un film de l'exécution. Les tirs n'ont pes cessé qui apparaissait de plus en plus, ces derniers jours, comme l'homme fort du nouveau régime.

L'annonce, lundi soir, de la condamnation à mort et de l'exécution immédiate de Nicolae et Elena Ceausescu, annoncée à la radio et à la télévision, a généralement été accueille avec soulagement par la population - même si la procédure par des fidèles de l'ex-Conducator et que la plu-

La formation d'un nouveau gouvernement a suivie est jugée expéditive par certains. La télévi- part des livres qui y étaient conservés ont été condamné l'ancien dictateur et sa femme leur pour autant dans la capitale roumaine, où ils semblent cependant diminuer d'intensité. Les dévastations causées par les combats de ces derniers jours sont considérables. L'agence Agerpress a notamment annoncé que la grande bibliothèque de l'universté de Bucarest a été incendiée

détruits ou gravement endommagés.

La situation reste également incertaine en province où les affrontements n'ont pas cessé, en particulier à Cluj, Timisoara, Resica, Oravita, tandis que la ville de Sibiu est décrite comme pratiquement détruite. Selon l'un des envoyés spéciaux de l'AFP, les hommes de la Securitate attaquent toujours l'armée mais chercheraient surtout désormais à s'enfuir. Les juges qui ont lui aussi dénoncé lundi le régime Ceausescu.

font porter la responsabilité de soixante mille morts depuis le début des combats.

Un peu partout dans le monde, les ambassades de Roumanie suivent l'exemple de celle de Paris, qui a été l'une des toutes premières à se raffier au nouveau régime. Le vice-premier ministre roumain, M. Gheorghe Oprea, qui se trouve en visite en Turquie depuis mercredi dernier, a

# La population craint qu'on ne lui vole sa révolution

de notre envoyée spéciale

Bucarest a savouré en silence la mort du tyran. La rue n'a pas bouge, aucune clameur n'est montée au-delà de la place de la République. Même les tirs sporadiques entre l'armée et les éléments rebelles de l'ancienne police secrète du dictateur se sont faits plus discrets.

Les Roumains out été surpris par l'annonce subite du procès et de l'exécution. C'est tout. Pour le reste, ils ont été comblés. Et il ne faut pas leur demander de s'arrêter sur le sort d'un homme appréhendé, jugé, condamné et exécuté en trois jours. Beaucoup l'auraient piétiné eux-mêmes s'ils l'avaient pu. De cet homme, ils ne prononçaient même pas le nom. Ils disaient - lui - ou monsieur » ou encore « le chef ». Ou « le grand salopard », comme ce garçon de neuf ans, sous la dictée de son père. Elena était l'« analphabète ». Que le couple ait eu un procès peut-être expéditif, filmé par une caméra qui n'a même pas montré un juge militaire, ne les émeut pas davantage. «Un procès, c'était encore trop, dit un jeune homme. C'était le Pol Pot européen. »

Même ceux qui se battent pour les droits de l'homme et la démocratie depuis une semaine ne comprennent pas ces délica-

regret, comme M= Sophie Kavallieti, qui est pourtant une vieille dame des plus respectables. « Trois jours! Qu'est-ce que trois jours? Il aurait fallu qu'll souffre un peu plus. Nous, nous avons souffert des années. Il aurait fallu le maltraiter

Pour les Roumains, ce n'est que justice : « Il a fait de la Roumanie un tombeau. » Mais certains admettent volontiers qu'en la matière, ils n'ont guère d'expérience. « C'est le syn-drome de la dictature. On a changé de chapeau mais on a gardé la tête », explique le metteur en scène Amghel Mora, qui n'a pas encore abandonné le réflexe de se retourner de crainte d'être écouté.

Pour eux, la page était en par-tie tournée. De toutes façons, la mort aurait été tôt ou tard annoncée. Un cierge brûlait, depuis la chute du dictateur, sur la place Romana, comme en action de grace, allumé par une jeune fille de vingt-quatre ans née l'année de l'accession au pouvoir de Ceausescu. Elle a laissé sur place une lettre adressée « à tous ceux qui ont donné leur vie, par ceux qui sont restés en vie .

Mais la page n'était qu'à moitié tournée, et toute la journée de

tesses. «Il fallait le faire, c'est lundi, entre les tirs du matin et bottes de caoutchonc et leurs tout. » Quelques-uns ont un petit ceux du soir autour de la place anoraks moyenâgeux. Ils ont la de la République, les habitants de la capitale ont occupé la chaussée avec leurs sapins et leurs bouquets de gui, en se demandant où les conduisait cette révolution effrénée. « Nous avons pris le siège du comité

anoraks moyenâgeux. Ils ont la révolution la plus spectaculaire des pays de l'Est, mais ils s'en rendent à peine compte. En l'absence de haut lieu symbolique, les habitants de Bucarest ont déambulé dans leur ville. Les

# Les motifs de la condamnation

Voici les motifs de la condamnation des époux Ceausescu, tels qu'ils ont été énumérés lundi soir 25 décembre par le commentateur de la vision roumaine :

- génocide au cours de leur règne de plus de 60 000 victimes;

- noyautage de l'Etat par l'organisation d'actions armées contre le peuple et le

central, c'est bien. Mais qu'allons-nous en faire maintenant? », demandait un ingé-

pouvoir d'Etat;

La course an ponyoir

Les Roumains n'ont ni place Venceslas ni mur de Berlin : ils n'ont pour symbole que leurs biens publics (en démolissant

certains édifices et en rasant des villes et villages) ; mainmise sur l'économ nationale:

- tentative de fuite pour récupérer des fonds dépassant un milliard de dollars, déposés dans des banques étrangères. Le commentateur a ajouté : « Oh, quel jour merveilleux, l'Antéchrist est mort le jour de

jamais plus de quelques cen-taines de personnes. On se regroupe autour de journaux · libres - - enfin, plus qu'avant - distribués gratuitement dans la rue. On s'arrête pour lire les messages épinglés sur les murs. Des textes courts, aux marges

étroites, pour économiser le

papier. Un jeune homme lance

times de la répression. Un autre rédacteur anonyme demande aux tireurs de toutes catégories de laisser quelques pierres aux façades néoclassiques de la place de la République. Un libraire prévient qu'il a brîllé de lui-même tous les ouvrage du

Les gens ne se sont jamais autant parlé. Sur la place un chercheur met en garde deux cents personnes contre un retour insidieux du ommunisme dans l'entourage du conseil du Front de salut national. La foule est d'accord. Elle ne vent pas de perestrolka et elle sonhaiterait que la télévision « libérée » s'intéresse aussi à elle plutôt que de revenir à la langue de bois. On a déjà commencé à censurer les informations. D'autres pensent aux élections et rêvent de former des partis politiques, et ils cherchent des

Aux postes de contrôle routiers, tenus par les comités de lutte de quartier, on s'est également posé des questions, lundi, sur la course au pouvoir à laquelle les échelons très supérieurs se livrent. « On ne peut pas continuer cent jours, comme cela, dans le chaos. .

Bref, la base se demandait, lundi, si la révolution n'était pas

une souscription pour ériger un en train de lui être soustraite au monument à la mémoire des vic- motif que « le peuple n'est pas motif que « le peuple n'est pas prêt politiquement ». Et, après trois jours à veiller, dans le froid, des morceaux de bâtiments calcinés, elle commencait à gron-

**CORINE LESNES** 

#### Abandonnée an Palais présidentiel

#### La mère d'Elena Ceausescu a été hospitalisée

Bucarest (APF). - La mère d'Elena Ceausescu, M™ Elena Petrescu, se trouve depuis vendredi d'urgence de Bucarest, alimentée par perfusion et veillée par un médecin. La vieille dame a été trouvé vendredi, laissée seule dans le palais de son gendre, par des sol-dats de l'armée régulière, ralliée

Mª Petrescu, quasi centenaire, était en état de déshydratation. Le dictateur roumain déchu Nicolae Ceausescu et sa femme Elega avaient pris la fuite en l'abandonnant. « Je ne sais pas exactement mon age, peut-être quatre-vingtdix-sept ans, peut-être cent trois ans », a indiqué M. Petrescu. « Je ne sais pas où sont ma fille et mon gendre », a-t-elle affirmé à la jour-naliste de l'AFP.

# M. Ion Iliescu a été nommé président du conseil du Front de salut national

M. Ion Iliescu, cinquante-neuf ans, ancien secrétaire du comité central du PC roumain, a été nommé mardi matin 26 décembre président du conseil du Front de salut national, qui détient pouvoir politique en Roumanie, a annoncé Radio Bucarest. M. Dimitru Mazilu, ancien

rapporteur de la Roumanie aux Nations unies, a été nommé vice-président du CFSN. M. Petre Roman devient premier ministre, et le général

# Un apparatchik proche des Soviétiques

Pratiquement inconnu en dehors de la Roumanie il y a quelques jours à peine, M. Ion Mescu a commencé à émerger sur le devant de la scène à la faveur de la confusion qui a accompagné la chute de Nicolae Ceausescu. Des trente-neuf membres du Conseil du front de salut national, il n'a pas tardé à personnalités les plus mar-quantes et, sans doute, les plus expérimentées. Dès vendredi après-midi, c'est lui qui a le premier parlé à la foule rassemblés sur la place de la République pour annoncer l'arrestation du dictateur en fuite. Depuis lors, il s'est fait remarquer à la télévision roumains en tant que principal porte-parole du nouveau pouvoir en train de prendre la

Son allure d'intellectuel bonhomme à la chevelure grisonnante, au regard protégé de kinettes vieillottes, à la voix posée, n'indique pas de prime abord l'apparatchik. Pourtant, un lapsus le révélera d'emblée à une oreille attentive : c'est par le mot désormais banni de « camarades » qu'il s'adresse encore vendredi soir à ses com-patriotes à la télévision pour confirmer. la détention du

Si M. Ion lliescu a troqué le complet-veston du dirigeant du parti qu'il fut naguère pour un pull-over, les Roumains savent qu'il a grandi dans le sérail avant de tomber en disgrâce.

Agé aujourd'hui de cinquante-neuf ans, il a demère lui une longue carrière dans l'appereil du parti. Né le 3 mars 1930 à Ottenitsa, non loin de Bucarest, M. lon lliescu a à peine quatorze ans quand il adhère à l'Union des jeunesses communistes dont il deviendra membre du comité central cinq ans plus tard. Il entreprend des études à l'Institut polytechnique de Bucarest, entre au Parti com-muniste en 1953, et se fait suifisamment remarquer pour être envoyé à Moscou à l'Institut Molotov, autrement dit l'école des cadres du parti. Secrétaire de l'association des étudiants roumains en URSS, il y aura pour compagnon d'études un jeune Soviétique promis à un brillant avenir, Mikhail Gorbetchev.

#### Une carrière en dents de scie

A son retour à Bucarest, M. lon liescu devient à la fois secrétaire de la jeunesse com-muniste et président de l'Union des étudiants tout en travaillant au département de propagande du comité central du PC. Il entre au comité central du parti en 1965 comme suppléant puis trois ans plus tard comme membre de plein droit. Il en sera exclu en 1984, mais sa carrière avait déjà connu des hauts et des bas. Il avait été écarté en 1971 de ses postes de secré-taire du comité central, de

ministre de la jeunesse et de responsable de l'idéologie au sein du perti. Il est alors envoys en province comme secrétaire régional du parti à Timisoara, de 1971 à 1974, puis à Jassy. En 1979, il prend la présidence du conseil national des ressources hydrauliques et retrouvera même un rang de ministre comme président de la commission des prix au début des

De 1969 à 1979, M. lon liescu a été membre suppléant du bureau politique du parti. Il était entré à l'Assemblée nationale comme député en 1957 et était membre de l'Académie des sciences sociales et politiques depuis 1970. En 1984, son étaile déclinait subitement pour avoir critiqué le régime. D'abord nommé comme directeur d'une maison d'éditions techniques, il est mis carrément au placard en

ment la confiance de Moscou pour tenter de combler le vide du pouvoir et d'éviter si possi-ble l'anarchie. Il semble aussi pouvoir compter sur le soutien des militaires pour s'atteler à la redoutable tâche de reconstruotion de la Roumanie. Paradoxalement, c'est lui, l'ancien appa ratchik, qui a promis la tenue d'élections libres en avril 1990 et l'abolition du rôle dirigeant d'un parti complètement discrédité et dont il ne reste d'ailleurs plus grand-chose.

JEAN-CLAUDE BUHIRER

# Liberté et violence

Suite de la première page

Même la petite Bulgarie, toujours prompte à imiter le grand frère russe, risque de se retrouver en avance sur son modèle.

La Roumanio était un cas à part. Ayant pris, depuis plus de vingt-cinq ane, ses distances avec Mos-cou, Ceausescu s'était mis à l'abri des influences venues de l'estqu'elles aient poussé dans un sens ou dans l'autre. Dans le reste des pays socialistes, une certaine solidarité liait les nomenkiaturas locales entre elles et avec les diri-geants soviétiques. Quand cette solidarité est venue à faire défant, elles se sont retrouvées désempa-rées face à leurs peuples, dont elles se méliaient, à juste titre.

En Roumanie, Ceausescu ne comptait plus depuis longtemps sur PURSS pour l'aider à maintenir son emprise sur ses sujets; ayant transformé le système communiste en affaire familiale, ayant épuisé les effets populaires d'une politique nationaliste, il ne faisait confiance qu'à un quadrillage militaire et qu'a im quadritage mittaire et policier dépassant tout ce que l'ou connaissait dans les pays voisins. Dans ces conditions, il n'est guêre surprenant que les hommes de la Securitate, tristes continuateurs de la Garde de fer fasciste qui semait la terreur dans la Roumanie des années 30, aient essayé de se battre jusqu'à la dernière cartouche. Ceausescu avait utilisé à l'extrême, pour appuyer son pouvoir person-nel, les institutions communes à tous les régimes communistes.

#### Le retour des archaismes

Le drame de la Roumanie est-il le dernier soubresant d'une tyrannie moribonde ou la première manifestation sanglame d'une nouvelle instabilité enropéenne? Les affrontements en URSS, dans le Caucase et en Asie centrale, avaient déjà montré que le pro-cessus de libéralisation pouvait difficilement se produire dans un calme total. En Europe centrale non plus, la situation n'est pas parfaitement limpide. Pendant plus de quarante ans, le marxismeléninisme avait jeté une chape aru-ficielle sur les antagonismes ethniques, les conflits nationaux, les

différends frontaliers existant avant la guerre de 1914, que le traité de Versailles et ses compléments avaient déplacés sans les

Enlevée la pellicule idéologique e dar 2001 archaltmes réapparaisent : haines nationalistes, revendications terri-toriales, anti-sémitisme... Des sentiments qui, pour avoir été exploités marginalement par les autorités déchues, étaient cependant le plus souvent mis sous le boisseau refleurissent à la faveur de la libéralisstion et des nouvelles possibilités d'expression. L'aspiration démo-cratique, officiellement proclamée et largement partagée, sera-t-elle maintenant plus forte, malgré les difficultés économiques et l'inexpérience politique?

Rien n'est moins sûr. Ce n'est pas une raison pour regretter la sta-bilité imposée de force par l'ordre ancien. C'en est une pour souhaiter que les vicilles démocratics occi-dentales ne tombent pas dans une euphorie artificielle. Les affronte-ments de Roumanie seraient d'ailleurs là pour leur rappeler que l'Histoire – y compris dans l'Europe de la fin des années 80 – pent être tragique. L'Europe des Douze doit aider les nouveaux gouvernements de l'Est à faire face à humanitaire et économique est indispensable; elle ne suffit pas. C'est aussi d'un soutien politique qu'ils ont besoin : d'une intégration dans un ensemble pan-européen qu'il est urgent de définir.

Pour l'instant, seule l'URSS a avancé l'idée, encore vague, d'une « maison commune européenne ». Mais il n'est pas certain que la Communauté des Douze soit bien inspirée en reconnaissant à M. Mikhail Gorbatchev l'exclusivité dans le dessein de l'Europe future.

DANIEL VERNET



Suite de la première page

Quelques houres plus tard, dans la nuit de lundi à mardi, vers l h 35, la télévision a diffusé une nouvelle séquence de six minutes cette fois consacrée aux époux Ceansescu, Pendant que le com-mentateur relisait l'acte d'accusation du communiqué officiel, l'on voyait Nicolae Ceausescu, aidé par les soldats, sortir péniblement d'un transport de troupes, passer une visite médicale puis attendre, assis, à côté d'Elena, derrière des tables de formice, gardés par un soldat en arme. L'ancien président avait un visage anxieux et traqué; son épouse gardait la mine formée, la werte d'un foulard.

L'exécution des époux Ceausescu avait été confirmée quelques heures auparavant par M. Ion lliesca, président du Front du salut national, à M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à l'action sanitaire, an cours d'une conversation téléphonique. M. Kouchner, qui se trouve à Bucarest depuis samedi pour examiner les besoins de la Roumanie en aide médicale, devait rencontrer M. Iliescu, mardi 26 décembre au matin, au ministère des Affaires étrangères.

Sans doute faudra-t-il attendre pour connaître les circonstances exactes de ce procès de pur style stalinien. Le commentateur de la télévision n'a pas donné le lieu où il s'était déroulé; il n'a pas précisé qui étaient les juges ou les éven-tuels avocats et rien n'a été dit des probables déclarations des accusés

La date de l'exécution n'est, ellemême pas certaine. Contrairement à ce qui avait été fait avec Nicu Ceausescu, fils de Nicolae Ceausescu, complaisamment exhibé devant les caméras le jour de son arrestation, avec d'ailleurs une pommette tuméfiée, jamais la télévision n'avait avant cette muit diffusé d'images des époux Ceausescu arrêtés. Au point que le doute avait commencé à s'insinuer sur la réa-lité de cette arrestation. Interrogés à plusieurs reprises, les dirigeants du Front de salut national avaient invoqué de pou crédibles raisons de aécurité.

Désarroi des nouvelles autorités

Lorsque nous avions rencontré le 24 décembre M. Iliescu, il avait catégoriquement refusé de nous dire les circonstances de l'arresta-tion des époux Ceausescu. « Je ne veux pas vous répondre », avait-il rétorqué à nos questions sur ce point, précisant seulement que Nicolae Ceansescu était « depuis le début entre nos mains » (le Monde du 26 décembre).

Après l'interview, alors que nous le quittions, il avait seulement ajouté – simple addirif aux tenta-tives prémonitoires de se discul-per? – que Nicolae Ceausescu était « sous contrôle militaire ». Une petite phrase qui est aujourd'hui susceptible d'indiquer que ce sont les militaires qui out voulu l'exécution du Conducator déchu. Il est vrai que ces derniers avaient encore en mémoire le « suicide » du général Milea, vraisem-blablement assassiné le vendredi

23 décembre pour avoir refusé d'impliquer plus avant l'armée

Quoi qu'il en soit de la responsabilité des uns et des autres, cette double exécution témoigne d'abord du désarroi des nouvelles autorités, apparemment toujours incapables de contrôler la situation. Lundi matin, il semblait pourtant que l'on s'acheminait enfin vers le calme après une nouvelle nuit de combats, notamment sur la place de la République où se font face le bâtiment du comité central et le palais royal.

A l'aube, les bâtiments des alemours apparaissaient encore un peu plus dévastés, mais la place semblait définitivement nettoyée. Les chars engagés dans les combats avaient été relevés par des unités fraîches et des renforts de parachutistes, ce qui semblait indiquer que le pouvoir avait un peu plus de marge de manœuvre. En début d'après-midi, la foule était même autorisée à venir visiter le champ de bataille, où des enfants dépenaillés ramassaient les douilles jonchant les pavés. Du linge propre était distribué aux soldats juchés sur une bonne cinquantaine de chars tourelle pointées vers la façade du château. A première vue, l'armée avait la situation en main.

Et puis, quelques heures plus tard, on apprenait que des tireurs isolés avaient une nouvelle fois réussi à se glisser dans le dispositif militaire. Les rumeurs les plus folles s'empa-raient à nouveau de la ville. Des « terroristes étrangers » s'apprêtaient à lancer un coup de main sur une ambassade afin de s'emparer d'otages. Plusieurs passants, soupçonnés, d'après leur allure, d'être palestiniens ou iraniens, étaient interpellés dans la rue et emmenés par des soldats pour vérification, comme nous avons pu le constater sur la principale artère de Bucarest.

Quelques heures auparavant, le directeur de l'hôpital des urgences avait criment expliqué à une délégation de médecins français qu'on reconnaissait les terroristes à leur - teint basané », ajoutant : « Ils n'ont pas la même tête que nous. »

#### Des adversaires insaisissables

Les milieux diplomatiques estimaient ces menaces sérieuses, et plusieurs ambas-sades – celles des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de la Grèce et de l'Espagne - prenaient leurs dis-positions pour évacuer leurs ressortissants. Vingt gendarmes du GIGN et cinq policiers du GIPN devalent d'ailleurs arriver mardi à Bucarest pour protéger l'ambassade de France.

En fin d'après-midi, les combats reprenaient place de la République, autour de la télévision et autour de l'aéroport, qui était à nouveau fermé. Dans le centre de la ville, les chars tiraient de longues rafales de mitrailleuse.

Mais leurs adversaires demeuraient insaissables, jouant au chat et à la souris avec des soldats tellement impuissants que Pon se prenait à souhaiter que l'aide à la Roumanie comprenne aussi quelques unités spécialisées capables de rapidement les délo-

Les difficultés militaires du nouveau régime ont sans nui doute joué leur rôle dans l'exécution de Nicolae Ceausescu. A force de se dire la cible de menées terroristes, le nouveau pouvoir, dans une dialectique classique, s'est laissé entraîner lui-même à une mesure de terreur, mais ces exécutions sommaires sont aussi le signe d'une inquiétante faiblesse politique à la tête de la Roumanie.

Apparemment, le Front de salut national, qui n'a eu aucune peine à faire reconnaître sa légitimité, n'arrive pas à aller plus avant et à formuler un programme politique. Le Front est quasi muet, ne manifestant sa présence que par des déclara-tions télévisées compassées. Il est virtuellement injoignable, officiellement pour des raisons de sécurité, plus vraisemblablement parce qu'il se perd en dis-cussions subalternes et stériles.

Hormis ses passages à la télévision, il na su accomplir aucun de ces gestes symboliques qui enflamment les foules et tracent le chemin. Avant même d'avoir grandî, il semble déjà essoufflé. Au point que les observateurs de la société roumaine supputent de prochaines scissions.

Car le Front est multiple, composé en réalité de trois groupes aux origines différentes. L'un, sans doute le plus connu. comporte les noms des dissidents célèbres, artistes et intellectuels sans expérience politique ni but commun hors la fin du régime de Ceausescu. A ce groupe appar-tiennent Doïna Cornea et le pasteur Laszio Tokes, dont l'arrestation a servi de prétexte aux premières manifestations il y a

L'autre est celui des anciens responsables communistes poussés à la dissidence par la méliance de Ceausescu, qui les avait mis sur la touche. M. Iliescu, ancien membre du comité central et membre suppléant du bureau politique en 1969, en est l'expression la plus fidèle. Le dernier groupe enfin est celui des militaires, représentés par plusieurs généraux an sein du Front.

Comment ces groupes ont-ils accepté le procès et la funcste fin de Ceausescu? L'unanimité s'est-elle faite pour tenter, par une discussion rapide, d'empêcher la mise en cause de milliers de gens qui aujourd'hui ralliés à la révolution ont longuement servi l'ancien ponvoir? Ou bien un groupe, celui des militaires, at-il su imposer en même temps que sa loi le partage d'une sanglante responsabilité ? Ces questions n'out pour le moment pas reçu de réponses. De même que demeure flou l'avenir imminent de la Roumanie sans partis politiques ni expérience démocrati-

Pour le moment, le pays fouctionne par automatisme, avec les anciennes structures administratives. Les ministres sont en prison, mais les vice-ministres ou leurs chefs de cabinet dirigent l'administration, tentant de faire oublier leurs anciennes compro-

A l'évidence, il ne s'agit que d'une phase de transition instable. Il faudra bien que cela cesse ou alors parleront la rue ou le seul pouvoir organisé qui demeure : l'armée.

**GEORGES MARION** 

# Tchécoslovaquie: un entretien avec le ministre des affaires étrangères

La présence des forces soviétiques doit faire l'objet d'un nouveau traité, nous déclare M. Jiri Dienstbier

A quelques jours de l'élection de Vaciev Havel à la présidence de la République, M. Jiri Dienstbier, ministre des affaires étrangères et l'un des principaux dirigeants du Forum civique au « nouveau gouvernement d'entente nationale », nous a accordé à Prague son premier entretien à un journal occidental dequis son entrée en fonctions. Confiant dans la maturité politique et les aspirations démocratiques de ses compatriotes, M. Dienstbier donne ici l'image d'un pays qui, au milieu des remous acitant ses voisins, fait figure d'élève sage de l'Europe centrale. PRAGUE

de notre envoyée spéciale

« Comme convenu avec votre collègue soviétique, semaina dernière à Moscou. une commission soviétodans la première quinzaine de janvier des négociations sur le reu aic des croupes sovietiques. Demandez-vous le retour à la situation antérieure à 1968, lorsqu'il n'y avait aucun soldat soviétique sur votre territoire ? - Je ne voudrais pas exercer ici

une pression quelconque sur les négociations, mais notre position est claire : puisque les membres du est claire: puisque les membres du pacte de Varsovie ont désavoné l'invasion de notre pays du 21 août 1968, le traité sur le stationnement temporaire des forces soviétiques en Tchécoslovaquie est nul et non avenu ; il faut donc négocier un avenu; il faut donc negocier un nouveau traité. Portera-t-il sur le départ de la totalité des troupes soviétiques ? Nous devons tenir compte des aspects politiques, mili-taires, économiques et même psy-chologiques de cette question.

Ces « aspects psychologi-ques » concernent-ils la partie soviétique ou la partie tchécos-

Ils concernent tout le monde... Mais j'ai eu le sentiment d'une sincère bonne volonté de la part des Soviétiques. Le problème fondamental est celui de la stabilité ou de la déstabilisation de l'Europe centrale. Cela signifie, je crois, que les Américains devraient faire un geste de leur côté.

- Avant que vous n'arriviez au pouvoir, un document de l'opposition démocratique tchébilité d'un retrait total des troupes soviétiques d'occupation, assorti d'un accord sur la présence de deux ou trois beses militaires soviétiques sur votre territoire, sous le contrôle des autorités tchécoslovaques. Cette proposition tient-elle tou-

 Toutes les propositions sont valables et seront examinées par cette commission. L'objectif final, c'est le retrait des troupes soviétiques de Tchécoslovaquie; c'est d'ailleurs le propos que l'on nous tient aussi à Moscou.

> La réunification de l'Europe

- Les Soviétiques ont-ils manifesté, à un moment ou à un autre, de la nervosité à propos nières semaines, par exemple à propos de l'élection de Vaclev Havel à la présidence de la République ?

- Je crois que même les Soviétiques ont admis qu'il s'agissait ici d'une révolution très discipliné, et j'ai dit à M. Chevardnadze qu'à présent, après la condamnation de l'invasion soviétique, nous pouvons revenir à des relations traditionnellement bonnes entre nos deux pays, comme cela était déjà le cas au dixneuvième siècle.

rôle de la Tchécoslovaquie au sein du pacte de Varsovie ? Allez-vous, comme les Hongrois, faire pression en faveur de réformes de cette organisa-

- Notre objectif est la dissolution des deux blocs, pour faire place à une structure de sécurité démocratique et pluraliste dans l'ensemble de la zone d'Helsinki. Entre-temps, bien entendu, nous devons respecter tous les accords ernationaux qui ont été passés. Mais nous voulons et pouvons œuvrer activement en faveur de cet objectif. Bien sûr, nous souhaitons structure du pacte de Varsovie, mais surtout dans la structure de l'ensemble des relations internatio-

» Ce que nous allons mettre en œuvre, c'est une politique d'ouverture, nous voulons ouvrir la Tchécoslovaquie; c'était le sens de ma rencontre avec M. Alois Mock [NDLR : ministre autrichien des affaires étrangères] à la frontière autrichienne, puis de ma rencontre ce samedi avec M. Genscher à la frontière allemande.

 Vous venez d'évoquer votre rencontre avec M. Gensfication de l'Allemagne vous

aucune nation le droit à l'auto-détermination. Quelle que soit la celui de M. Gorbatchev ?

deux ou trois ans, que ce soit une confédération, une fédération ou une Allemagne réunifiée, ce que l'on aura surtout, c'est un égorme bloc économique allemand. Mais il est indispensable d'éviter de ressus-citer de vieilles peurs ou d'en créer de nouvelles. Ce processus doit nécessairement aller de pair avec la

- Quelles sont vos intentions à l'égard de la CEE ? - Nous voulons élargir tous nos contacts internationaux, et notam-ment avec la CEE dans le cadre de

la réunification de l'Europe. Nous souhaitons adhérer an Conseil de l'Europe le plus tôt possible, non pas avec le statut d'observateur mais avec celui de membre. Adhérer à la CEE... nous savons bien que pour l'instant c'est impossible, même l'Autriche n'y est pas accep-

Pensez-vous que l'avenir de la Tchécoslovaquie s'inscrive plutôt dans le cadre régional de l'Europe centrale ?

- Il fant prouver notre volonté de participation à l'Europe par l'ouverture concrète de nos frontières. Cela ne veut pas dire que

démocratique en Tchécoslovaquie est désormais irréversible car il n'y a pas de forces intérieures ni de forces extérieures suffisantes pour imposer un retour en arrière. En 1968, il n'y avait pas non plus de force intérieure susceptible de bloquer nos efforts, mais il y avait une force extérieure...

> « Nous de sommes pas comme eux »

. Il ne me semble pas que cela soit lié au sort personnel de M. Gorbatchev : depuis des années, en fait, je suis persuadé que l'Union soviétique a's pas d'alternative autre qu'une politique de changements démocratiques ment le développement du pays qui est en jen, mais l'existence même de l'Union, et cela, même les conservateurs en sont conscients. C'est là la grande faiblesse du stalinisme, celle d'avoir épuisé toutes les possibilités d'organiser la années du brejnévisme se sont traduites non pas par la stagnation, mais par une décomposition totale de la société soviétique. Et Gorba-tchev n'est pas arrivé par hasard; il

limogeages ? des ambassadeurs ?

L'un des stratèges du nouveau pouvoir

Ancien correspondant de Radio Prague à Washington, d'où il fut rappelé après l'inter-vention soviétique de 1968, Jiri Dienstbier, cinquante-deux ans, fut ensuite exclu du Parti communiste et chassé de la radio. Il fit alors partie de la petite minorité de Tchécoslovaques qui décida de résister à la normalisation en militant au sein de plusieurs groupes d'opposition dont la Charte 77, ce qui lui valut de Réduit à travailler comme chauffagiste dans le métro jusqu'à il y a un mois, il n'en resta pas moins très actif dans l'opposition et entretenait de

trer sur l'Europe centrale, mais je suis convaincu que nous, dans cette région, avons des ressources et des atouts humains qui nous offrent de grandes possibilités dans de nombreuses directions. La position d'un individu, ou d'une nation, dépend toujours de ce qu'il peut offrir aux

- Dans quelle mesure l'ave-Non. On ne peut nier à nir des forces démocratiques ucune nation le droit à l'auto-ucune nation le droit auto-ucune nation le droit auto-ucune nation le droit auto-ucune nation de la droit de la dr

nombreux contacts, entre ses multiples interpellations, avec les représentants des pays occidentaux, il avait par exemple rencontré le président Mitterrand lors de sa visite à Prague en novembre 1988. Dès le début de la « douce révolution » tchécoslovaque, Jiri Dienstbier participa avec Havel à la création le 19 novembre du Forum civique, dont il devint l'un des stratèges et le porte-parole avant d'être nommé ministre des affaires étrangères dans le gouvernement du communiste Marian Calfa, le 10 décembre.

y avait eu beaucoup de Gorbatchev avant lui : simplement, ils étalent fusillés ou envoyés en Sibérie. Cette fois-ci, la survie de l'URSS imposait qu'an Gorbatchev fût porté au pouvoir.

- Vous êtes depuis deux maines à la tête d'un ministère réputé très proche du Parti communiste. Vous heurtezvous à une résistance de l'appa-

 Non, je ne rencontre pas de difficultés. C'est un ministère très spécifique, en ce sens que les gens, ici, ne penvent pas être que des bureaucrates, ils doivent avoir certaines compétences, parler des lan-gues étrangères pour partir en poste à l'étranger. Il s'agit d'un personnel très qualifié, mais qui n'était pas utilisé à des fins positives : tout devait être approuvé par le département international du comité central.

- Avez-vous procédé à des

- Je n'ai pas en à le faire car. juste avant mon artivée, mon pré-décesseur, M. Johanes, avait rap-pelé trente ambassadeurs. Les fonctionnaires qui avaient nui en 1968 sont pour la plupart en retraite, ou sur le point de l'être... Laissons-les. Nous ne sommes pas comme < cux ». J'ai même passé un accord avec les différents partis politiques selon lequel je ne ferai pas de massacre. Si quelqu'un est qualifié et s'il ne représentait pas ouvertement le régime précédent, s'il n'a pas détruit des gens, en bien! qu'il travaille selon ses com-

– Avez-vous déjà nommé

— Oul, quatre: M™ Rita Klimova (1) à Washington, M. Karel Duda à Londres — il était jeune ambassadeur à Washington en 1969, avant d'être rappelé, exclu du parti et du ministère – et deux ambassadeurs chargés de missions spécifiques : MM. Cestmir Cisar (2), qui sera chargé des rela-tions culturelles avec la France, ainsi que l'ancien ministre des affaires étrangères du a printente affaires étrangères du « printemps de Prague », M. Jiri Hajek.

- Votre « douce révolution » a maintenant près de cinq semaines. Avez-vous jamais envisagé qu'elle puisse

- Dès que j'ai vu qu'elle s'éten-dait à Brno et à Bratislava, j'ai su qu'elle n'échouerait pas. Parce que dans ce pays tout le monde, au moins depuis vingt ans, savait que la société ne pouvait pas fonction-ner sans changements démocrati-ques. Après 1948, on avait connu un grand enthousiasme pour les communistes, puis les gens découvrirent que ça ne marchait pas, puis il y eut le « printemps de Prague», mais il fut écrasé. Après 1968, même les membres du bureau politique savaient que cela ne pouvait pas marcher, mais ils se contentaient d'accepter leur titre des mains de Brejnev, pensant que la situation en URSS ne changerait pas de leur vivant... Ces hommes-là furent trahis par l'Histoire. Cela valait aussi pour la société. Les gens disparurent dans leur vie privée car ils pensaient que, toute leur

vie, ils auraient à endurer ces conditions.

» J'ai toujours été convaincu que même l'équipe de Husak aurait préféré faire une autre politique mais ils savaient que, s'ils faisaient le premier pas, la situation devien-drait incontrôlable et ils perdraient le pouvoir - exactement ce qui s'est passé.

- Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans les bouleversements de ces dernières semaines 7

- Pour moi, la culture politique dont ont fait preuve nos nations (3) était absolument incroyable. Les premières manifestations n'étaient pas dirigées, il n'y avait ni micros ni haut-parleurs ; à Brno il y a eu tout d'un coup cinquante mille personnes dans la rue, mais tout le monde était patient. C'est une grande source d'espoir...
Ces gens qui ont commence la révolution après la répression brutale du 17 novembre n'ont pas cassé un seul carreau, ni attaqué un seul poste de police!

» Îl y a en aussi la manière dont on s'est entendus pour former le gouvernement : des gens qui appar-tiennent aux structures du régime, comme Calfa par exemple, consi-dèrent l'accord passé avec l'opposi-tion comme le résultat de leur propre engagement; et je dois dire que, de ce point de vue, ce gouvernement représente beaucoup plus qu'un compromis passé faute de mieux, c'est un accord que les deux côtés om conclu volontairement, pour que cela fonctionne. L'expérience est encore bien ieune, mais lorsque l'on parle avec ces hommes-là, pourtant si différents de nous, on sent une réelle volonté de collaborer, la conscience que notre tâche est de mener le pays aux élections libres.

- Quelle impression cela vous fait-il à vous d'être là, après ces années passées en prison et dans les chaufferies du métro ?

 Vous savez... je n'ai tout simplement pas le temps d'avoir des impressions. Mais je garde le télé-gramme de félicitations que j'ai recu de mon «éducateur gardien-chef de la prison de Bory à Pisen, lorsque j'ai été nommé

SYLVIE KAUFFMANN

Economiste d'opposition, très active au sein du Forum évique, M™ Klimova a été en partie élevée aux Erats-Unis.

(2) Ancion responsable du Parti communiste pendant le « primemps de Prague», M. Cisar a retiré, la semaine dernière, en faveur de M. Vaclav Havel, sa candidature à la présidence de la République.

(3) La nation tchèque et la nation

La Roun

M. Rocard plaide p on the Market St. Market 

"一个大约"是明 223 T P. W. A. S.

1 1 1 mm - -----つけ 軽 艦 🍇 A TOTAL CONTRACTOR · w designati

At Amount A 4.300 E to other press, and LATER 2.7 2 44 played the こうて 収録が食い 1955 : hostile à la réce

M. Gorbatchev est fi l'ind-pendance du P

dans le cadre du PC s The second of the second 1. 元、宋代社会、金融 bearth bakery a es (4 marates free · : > -dappen

A STATUSE AS MA titte die sewe 🐠 2 PROCES :1: Re. Ewiff. 11 THEME MET 22.2 3 900 EM the state to Mangare. tor er feit jet.

. .

500

TOWN & M. AND 1.3M (# · ACTION OF ME company our All Control of Sant Congress pings als. 11 78 at 35mm Mich Applie Granding June Briefeld -1.502 (Care)

701 - 1 Mine. THE R. P. LEWIS. 人类糖 如 - . " . # 270A2 THE SHARE

" "tg.wl 1: Vinitis M. Possine 31. septiment \* \*\* . "" " \$ 4 mg # tion could \* \* h. h. \* \* \* ---200 4 94 RSS 1 Color to gration A STATE OF THE STA ् रू"हळाईके THE REAL PROPERTY.

10 mg 199 · · · ·



# La Roumanie après l'exécution de Nicolae Ceausescu et les réactions en France et en Europe

# • M. Rocard plaide pour une aide internationale M. Giscard d'Estaing reproche au gouvernement sa « faiblesse »

Le premier ministre, M. Michel Rocard, qui effectue une visite pri-vée en Égypte, a déclaré, lundi 25 décembre au Caire, que Paris est favorable à une aide humanitaire internationale au Front de salut national roumain. M. Rocard s'est par ailleurs félicité du « courage du peuple roumain, qui a ren-versé la dictature dans des condi-tions extrêmement dramatiques ».

Dans un message envoyé lundi Dans un message envoyé lundi
25 décembre au peuple roumain,
an nom du gouvernement français,
M. Roland Dumas, ministre des
affaires étrangères, déclare notamment: « Dès le premier jour de
l'insurrection, la France, nation
seur de la Roumanie, a manifesté
à votre pays son soutien moral es
son aide matérielle. » M. Dumas
armelle one le pouvernement avair son aide matérielle. » M. Dumas rappelle que le gouvernement avait agi au nom de la France et de la Commission européenne. Il ajoute : « Aujourd'hui, le peuple roumain a gagné et la Roumanie est libre. Demain, l'aube se lèvera sur la Roumanie, belle et généreuse. Les profondes et solides affinités qui nous lient sont garantes de notre voloaté de vous aider à la reconstruction. C'est à vous de nous faire savoir ce que vous attendez de savoir ce que vous attendez de nous. Et il conclut : « En ce jour de Noël historique, au nom du gouvernement, je m'incline devant vos morts et j'adresse tous mes væux au peuple roumain, désor-mais maître de son destin. »

Dans une interview an Figuro du mardi 26 décembre, M. Valéry Giscard d'Estaing a estimé que le gouvernement français a fait preuve de faiblesse vis-à-vis du régime de Ceausescu. « Cette faiblesse, a-t-il ajouté, a atteint son point culminant en janvier 1989:

la France a alors accepté, lors de la réunion de Vienne qui faisait étrangère, bien à tort cela va de soit suite à la confèrence d'Helsinki, que la Roumanie signe à nouveau les engagements de ces accords en matière de liberté d'expression, de libéralisme en matière de politique étrangère, bien à tort cela va de soit (...). J'ai d'ailleurs éprouvé personnellement une profonde antipolitique étrangère, bien à tort cela va de soit (...). J'ai d'ailleurs éprouvé personnellement une profonde antipolitique étrangère, bien à tort cela va de soit (...). J'ai d'ailleurs éprouvé personnellement une profonde antipolitique étrangère, bien à tort cela va de soit (...). J'ai d'ailleurs éprouvé personnellement une profonde antipolitique étrangère, bien à tort cela va de soit (...). J'ai d'ailleurs éprouvé personnellement une profonde antipolitique etrangère, bien à tort cela va de soit (...). J'ai d'ailleurs éprouvé personnellement une profonde antipolitique etrangère, bien à tort cela va de soit (...). J'ai d'ailleurs éprouvé personnellement une profonde antipolitique de la contre celui qui se faisait appeller le Conducator. Il suffit, à la contre celui qui se faisait appeller le Conducator. Il suffit, à la contre celui qui se faisait appeller le contre celui qui se faisait appeller le Conducator. Il suffit appeller le contre celui qui se faisait appeller le



réunion, de libre circulation des personnes (...). Or tout le monde savait à l'époque que les dirigeants de Bucarest les violaient tous les

L'ancien président de la République est revenu également sur la visite que lui avait rendu Nicolae Ceausescu en 1980 : « Son régime

ce sujet, de se reporter aux témoignages de ceux qui ont participé à nos entretiens. El notamment de l'interprète qui a rappelé que j'avais dit, à la fin de sa visite : je ne veux plus jamais revoir ce type-

M. Jean-Marie Le Peu, président du Front national, a salué dimanche « le soulèvement victorieux du peuple et de l'armée contre le communisme qui opprimait la Roumanie depuis plus de quarante ans, avec ou sans Causescu». « Le FN, ajouto-t-il, s'indigne de voir aujourd'hui parader sur les écrans et aux micros, tous vestes retournées, les politiciens et vestes retournées, les politiclens et les intellectuels de gauche qui se sont faits les complices, par action ou par ordission, par aveuglement ou par lâcheté, du système politique le plus bestial et le plus crimi-nel. »

nel. »

M. Lionel Jospin, premier ministre par intérim, a réagi lundi sur Antenne 2 à l'annoace de l'exécution de Nicolae Ceausescu. « Peutêtre aurait-on souhaité que Ceausescu puisse être jugé et dire ce qu'il avait à dire, a l'aturellement, on métère tou-« Naturellement, on préfère tou-jours les procès publics, a estimé

M. Jospin, mais ce sons des événe ments tragiques et en même temps pleins d'espoirs que connaît la Roumante actuellement. Ce qu'il faut retenir, c'est le courage de son peuple ; ce qu'il fout retenir aussi, c'est ce Conseil de salut national qui se met en place et avec lequel nous sommes en contact régulier, de même que l'ensemble des minis-tères (...) qui se réunissent tous les jours pour suivre ces processus, et politiquement, et sous forme de

M. Claude Cabanes, dans l'édi-torial de l'Humanité du mardi 26 décembre, écrit à propos de l'exécution de Nicolae Ceausescu: « Le sort que devait subir l'ancien dictateur relève de la seule souveraineté du peuple roumain. Nous la respectons et la respecterons : ce principe nous impose de ne porter aucune appréciation sur l'issue tragique de son règne, devant un peloton d'exécution. »

#### De nombreuses capitales out reconnu les nouvelles autorités

De nombreuses capitales ont reconnu officiellement ces deux derniers jours le Comité de saint national comme l'autorité légale de la Roumanie. Du côté occidental, na nommanie. Du côté occidental, c'est le cas de la France, de la RFA, des Etats-Unis, des Pays-Bas, de la Norvège, et parmi les pays socialistes de la RDA, de la Pologne, de la Bulgarie, de la Hongrie, de l'URSS et de la Yongoalavie, ainsi que de la Chine. « Comme touiours, mous me mous

« Comme toujours, nous ne nous ingérons pas dans les affaires inté-rieures de la Roumanie et nous respectons le choix fait par le peuple roumain », dit notamme communiqué publié mardi 26 décembre par le ministère chinois des affaires étrangères. « Le gouvernement chinois est dis-posé à maintenir et développer ses relations d'amitié avec la Roumonie sur la base des cinq principes de la coexistence pacifique. » Le ministère des affaires étran-

gères albanais a pour sa part publié hindi un communiqué dans lequel il exprime « les sentiments de sym-pathis et d'amitté du peuple albanais pour le peuple roumain et le désir du gouvernement albanais de développer les bonnes relations entre les deux pays. >

# Aide humanitaire: la mobilisation prend de l'ampleur

Les gestes de solidarité en matériel médico-chirurgical avec faveur de Roumanie se sont une équipe médicale de six per-sonnes. L'association souhaite multipliés dans toutes l'Europe au cours de ce week-end de

#### En France

- Le ministère des affaires étrangères a mis en place un numéro Vert afin de coordomer les dons et les secours à destination de la Roumanie. Tél.: 05-05-05-13.

- Le ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a décrété, lundi soir 25 décembre, la mobilisation de l'ensemble des mille deux cens hôpitaux publics français et de toutes les directions régionales et départementales d'action sanitaire et sociale, afin d'y recueillir les dons en médicaments, convertures, draps neuls et conserves en boîtes métallique.

- Médecius sans frontières a affrété, lundi à Montpellier, un cin-quième avion à destination de Bucarest, avec à son bord 20 tonnes de matériel, un logisticien et l'écri-vain Virgil Tanase. Vingt-cinq médecins de l'association sont actuellement en Roumanie tandis que 38 tonnes de médicaments et de matériel ont été envoyés.

▶ 8, rue Saint-Sabin, 75011 Paris: Tél. : 40-21-29-29. CCP Paris 40 60 U.

 Médecins du Monde devait affréter, mardi à Toulouse, un avion afin de transporter 15 tounes de matériel chirurgical dont un bloc opératoire. Deux chirurgiens et deux anesthésistes devaient accompagner ce chargement. L'association a parallèlement cuvoyé, par camions, une trentaine de tonnes de médicaments et de

▶ 67, avenue de la République, 75011 Paris. Tél. : 43-57-70-70. CCP Paris 11 44 Z.

- Le Secours catholique va acheminer un chargement de médi-caments, de matériel chirurgical et de vivres d'un montant de 8 mil-lions de francs, à pertir de Szeded, ville du sud de la Hongrie. L'association caritative française s'est vu allouer 6 millions de francs sur la dotation de 2,4 millions d'écus attribuée, dimanche, par la CEE au réseau des Caritas d'Europe.

Cedex 07. Tél.: 43-20-14-14. CCP Paris 737 G (mention Rou-

Le Secours populaire veut faire partir cinquante « camions de la solidarité » à destination de la Roumanie. Un premier chargement de denrées alimentaires et de aments est parti de la région

▶ 9-11, rue Froissart, 75003 Paris. Tél.: 42-78-60-48. CCP Paris 23 33 \$ (mention & Solida-

Croix-Rouge française: 1, place Henry-Dunant, 75008 Paria. Tél.: 40-70-10-10. CCP Peris 600 00 Y. Dans les pays

recueillir en priorité des poches à sang, des produits anesthésiques et du matériel chirurgical.

▶ 119, rue des Amandiers, 75020 Paris. Tél. : 46-36-04-04.

- La SNCF devait faire partir,

mardi soir, un premier convoi contenant 1 300 tonnes de derrées alimentaires, de médicaments et de couvertures collectés en Norman-

die. Des wagons ont été mis à dis-

position de la population dans les gares de Dieppe, Yvetot, Lisieux et

- Le Comité international de la

Croix-Rouge (CICR) a mis sur pied une structure d'assistance aux blessés à partir de deux bases logis-

tiques à Budapest, en Hongrie, et à Varna, en Bulgarie. Le réseau rou-main du CICR s'efforce mainte-nant de coordonner l'afflux des

secours en provenance des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du

Croissant rouge. Des avions en pro-

venance de nombreux pays

d'Europe se sont posés en Rouma-nie et en Bulgarie.

CCP Paris 45 44 V.

L'action

internationale

 L'Union soviétique a affrété deux avions chargés de matériel médical et de vivres à Moscou et à Tachkent, capitale de l'Onzbékis-tan. En Moldavie, république limi-trophe de la Roumanie, une campagne nationale a été lancée. En Ukraine, 120 litres de sang ont été recueillis à Kirovograd.

- En Allemagne de l'Est, un avion s'est envolé avec une cargai-son de matériel d'urgence et devrait évacuer des blessés roumains à destination des hôpitaux est-allemands prêts à les accueillir.

- En Pologne, trois avionscargos militaires transportant du matériel médical et des flacons de et du ministère de la défense ont quitté, lundi, Varsovie et Cracovie à destination de Bucarest.

- En Tchécoslovaquie, deux avions attendaient, lundi, de pou-voir décolier de Prague. L'un était affrété par le gouvernement, l'antre par le Forum civique qui a fait don de 100 000 dollars à la

- La Hongrie a envoyé du sang et du plasma dans des camions réfrigérés et des trains sont prévus pour acheminer du matériel sup-plémentaire.

- Aide médicale internationale 

Lire page 9 l'appel de Jeana fait pariir, dimanche, un convoi 
Paul II à la solidarité de l'Europe

# M. Gorbatchev est favorable à l'indépendance du PC lituanien dans le cadre du PC soviétique

URSS: hostile à la sécession

M. Gorbatchev s'en est pris du pays. Le dirigeant soviétique s'est déjà déclaré persuadé à pludécision prise la semaine dernière par les communistes lituaniens de se déclarer indépendents de Moscou en adoptant pour leur parti des statuts et un programme distincts de ceux du M. Mikhail Gorbatchev, d'une d'une division des forces progressistes favorables à la perestrolla au sein même de la République. Ils portent en fait un coup (...) à nos espoirs et aux projets de renouvellement de la société socialiste dans l'esprit de l'humanisme et de la démocratie ».

MOSCOU

de notre correspondant

Pour le dirigeant soviétique, les décisions des communistes lituaniens sont purement et simplement « illégales » car leurs représen-tants n'ont pas été élus pour « diviser » le parti mais pour le « resd'adopter un programme et des stacompte les positions du Parti communiste soviétique en général C'est pourquoi, a poursuivi M. Mikhail Gorbatchev, "nous considérons que l'indépendance des partis républicains est tout aussi possible et souhaitable dans le cadre du Parti communiste soviétique que la souveraineté des républiques dans le cadre d'une fédération renouvelée ».

Autrement dit, la position quel-que pen acrobatique de M. Mikha'il Gorbatchev est la suivante : il se prononce pour une plus grande liberté d'action et pour « l'in dance » des PC républicains, mais estime que la scission au sein des rangs du Parti communiste soviétique est inadmissible.

rolations entre le Kremlin et les républiques peuvent être profondément revisées sans toucher à l'unité maintien de l'ordre. — (AFP.)

plenum du comité central, à la revoir de fond en comble les rapports entre le centre et la périphé-rie en URSS, tant pour le Parti

> accompagné son rapport d'une indépendantistes dans le pays. Il a proposé que le Soviet suprême examine la «légitimité de l'existence dans le pays des organisations et mosvements politiques qui mênent des activités séparatistes et sèment

Les travaux du plénum du comité central devaient se poursuivre mardi. Bien que les plenums étalés sur plusieurs jours ne soient pas exceptionnels, la poursuite des discussions montre que les débats sont assez vifs. La liste des intervenants de lundi montre d'ailleurs que toute l'affaire limanienne des elations entre le cœur et les républiques en général est au centre des débats. Le premier secrétaire de Limanie, M. Algirdas Brazanskas, mais aussi d'autres premiers secrétaires de républiques ont pris handi

La révision du centralisme en tructurer ». Ancun parti URSS pourrait être bien l'un des communiste républicain n'a le droit principaux enjeux de la préparaprincipaux enjeux de la prépara-tion au congrès du parti commu-niste soviétique, prévu pour octo-

U Visite de M. Pierre Joxe.

M. Pierre Joxe était attendu, mardi 26 décembre, en URSS, à l'invitation conjointe de M. Vadim Bakatine, ministre de l'intérieur, et du général Govorov, chef de la sécurité civile. M. Joxe, premier ministre de l'intérieur d'un pays occidental à se rendre en visite officielle en URSS, doit également aller à Sverdlovsk, dans l'Oural, et à Léningrad. Il s'entretiendra avec les dirigeants soviétiques de la coopération entre les deux pays dans la lutte contre la criminalité, le trafic des stupéfiants, l'organisa-tion de la lutte contre les grandes catastrophes et l'administration des collectivités locales. L'URSS pour-De même, il considère que les rait solliciter l'aide de la France

communiste que pour les républi-ques, sans remettre en cause cette unité. M. Mikhail Gorbatchev a

> Dimanche 1e avril 1984, 9 h 30, avenue Bosquet à Paris. Une femme voit un homme, tomber du troisiè étage de l'ambassade de Roumanie. D'après les papiers retrouvés dans son portefauitle, la victime, qui git sur le trottoir, s'appelait Nicolai losif, serait née à Bucarest te-deux ans plus tôt, parait incénieur et membre du Parti communiste roumain. Un poignard est découvert à un poignard est decover a mètre du corpe et l'homme a une côts cassée et le cœur transpercé d'un coup de cou-teau. La police française est

> > avant d'être défenestré. Une dizaine de jours plus tard, Bucarest donne sa version des faits : Nicolal losif, qui souffrait de dépression ner-veuse depuis le tremblement de terre de Bucarest en 1977, l'est suicidé en se poignarda puis en se jetent par la fenêtre.

Dans son réquisitoire contre tique française (le Monde du 26 décembre), M. Claude Cheysson, ministre des rela-

tions extérieures de 1981 à décembre 1984, a affirmé dimanche 24 décembre que la victime était en fait un journaliste « jeté de l'ambassade, devent l'ambassade, plusieurs heures après avoir été assassiné après tortures dans l'ambassade (...). Voilà ce qu'était ce régime et nous le cependant qu'avons-nous

L'affaire du Roumain défenestré

Interroccé lundi à ce sujet par TF1, l'ambassadeur de Roumanie à Paris, M. Petre Gigéa - en posta depuis 1986 - qui a ralifé le nouveau pouvoir, est resté très évasif. « Je n'ai pas de preuve », a-t-il dit, en ajoutant après une question sur l'affaire Tenase (1), « ces questions-lè étaient taboues, la vérité a toujours été filtrée dans tous les domaines ».

(1) L'écrivain d'origine rou-maine Virgil Tanase, réfugié en France, avait disparu pendant trois mois en 1982. La DST Pavait omis à l'abri » après la défection d'un agent socret qui se déckarait envoyé de Bucarest pour le tuer.

# BULGARIE

# Pressions pour la démission du gouvernement

Trois mille Bulgares ont manifesté, hindi 25 décembre à Sofia, pour appayer les revendications formulées la veille à la télévision par le syndicat indépendant Popredea qui menace d'organiser une grève d'avertissement, puis une prève describes et le convernement. une greve d'avertissement, puis une grève générale, si le gouvernement, l'Assemblée nationale et le comité central du PC refusaient de démis-sionner. Des mineurs travaillant à Boukhovo, as nord-ouest de Sofia, et à Roudozem, dans le sud-est du pays, ont d'ores et déjà annoncé qu'ils feront, à tour de rôle, des

grèves de la faim d'une journée jusqu'au 1ª janvier pour appuyer

Celles-ci ont déclenché de vives discussions au sein de l'Union des forces démocratiques, qui réunit les plus importants mouvements indépendants du pays et dont fait partie le syndicat. La plupart des autres membres de l'Union estiment qu'il est trop tôt pour exercer une telle pression sur les auto-rités. - (AFP.)

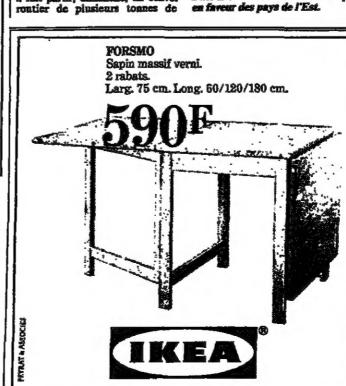

rangeres

1 2 2 2 2

- - 125 MA

1995年 医超级增强

- : - : - : :

and the second of the Second

"Le journal d'Héroard est le plus parfait, le plus achevé des journaux d'hygiène et de santé que la médecine galénique ait conçus... Dans toute la mémoire historique des hommes, il est unique. Pour aucun être humain ayant vécu à ce jour, nous ne disposons d'une masse d'informations comparable à celle que nous trouvons dans ces 11054 pages manuscrites... Le journal d'Héroard est le plus grand texte que nous possédions sur l'éducation... L'œuvre va au-delà de son siècle. L'édition d'Héroard concerne la famille historienne toute entière."

Pierre Chaunu, de l'Institut



- Préface de Pierre Chaunu, de l'Institut.
- Introduction générale de 400 pages par Madeleine Foisil, avec la collaboration de Gerhard Ernst pour le chapitre sur le langage.
- Glossaire des mots du XVI " siècle employés par
- Index des noms de personnes, index des thèmes.
- 24 illustrations, dont de nombreux dessins de la main de l'enfant Louis XIII ; tableaux récapitulatifs sur l'alimentation; cartes représentant les itinéraires de
- 2 volumes in-octavo (plus de 3100 pages imprimées
- Reliure pleine toile sous couverture illustrée,
- · Emboîtage en quadrichromie.

Prix de lancement : 690 F jusqu'au 31.12.89 850 F ensuite

*l'Histoire* 

FAYARD

# PROCHE-ORIENT

# Israël: nouvel afflux de juifs soviétiques

Plusieurs centaines de milliers d'immigrants sont attendus dans les prochaines années

JÉRUSALEM

de notre correspondant

Ils viennent, et le flux ne va pas s'arrêter de sitôt », disent les pas s'arreter de stiot », dusent les commentateurs les plus sobres. « C'est le début d'une nouvelle et miroculeuse alya » (vague d'immigration), lancent les plus enthousiastes. L'ancien dissident soviétique Nathan Chtcharanski, que Nathan Chichalauski, pourtant rarement lyrique, annonce « le plus grand exodus deputs le départ des juifs d'Espagne » il y a cinq siècles, et le premier ministre, M. Itzhak Shamir, jurant que """ de la contract critique » pré-M. Itznak Shamir, jurant que « l'affaire devient critique », prévoit qu'« ils » seront un demimillion à frapper l'an prochain aux portes de Jérusalem...

\* Ils », ce sont les juils soviéti-ques. Depuis deux ou trois mois, ils sont effectivement de plus en plus nombreux à quitter l'URSS et à nombreux à quitter l'URSS et à venir s'installer en Israël. Deux vols par semaine, via la Hongrie ou la Roumanie, font le plein et débarquent à Lod leur contingent de nouveaux immigrants, les fameux olim hadashim, aussi chers à l'idéal sioniste qu'ils sont — souvent — misérablement accueillis par les bureaucrates de l'Agence juive à l'aéroport.

l'aéroport. Israel se voit conforté dans la mission première voulue par les pères fondateurs : être la terre d'accueil des juifs de la Diaspora. En ces temps ou l'Intifade se tra-duit toujours par une moyenne quo-tidienne d'une demi-douzaine de blessés par balles dans les terri-toires occupés — on l'oublie facile-ment, — c'est une actualité de rechange qui est évidemment la bienvenue.

bienvenue.

Mais si les autorités ne se privent pas de la célébrer avec emphase et force superlatifs, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver sous l'avalanche des chiffres et des estimations. Début octobre, on annonçait 100 000 arrivées dans les trois ans à venir ; début novembre, M. Shamir évoquait une très prochaine vague d'un demi-million d'immigrants juifs soviétiques ; courant décembre, on en était à 750 000 et, comme les évaluations prement chaque jour de l'ampleur, 750 000 et, comme les evanuations, prenneut chaque jour de l'ampleur, pe million était bientôt mentionné.

Le député Michael Kleiner, qui préside la commission de la Knesset pour l'immigration et l'intégration,

s'imagine revenu quelques années en arrière, aux premiers temps de l'Etat : • Vous allez voir,

Dans une prison de Gaza

Un Palestinien est mort des suites de coups

**JÉRUSALEM** 

de notre correspondant

Hémorragie Interne provoquée par des coups dans la région de l'abdomen. Tel a été le diagnostic

des deux médecins légistes chargés d'enquêter sur les causes de la mort

récente d'un Palestinien de Gaza

dans une cellule d'interrogatoire du Shin Bet (les services de sécurité).

L'autopsie a encore révélé des contusions sur le dos, la poitrine et

Arrêté le 7 décembre dernier, Khaled Kamel al-sheikh Ali, vingt-

Knued Kamet al-sheich Ali, vingt-sept ans, marié, père d'une fillette de six semaines, a été retrouvé mort dans la cellule d'interroga-toire du Shin Bet de la prison de Gaza, dans la muit du 19 décembre (nos dernières éditions du 22 décembre). Selon les informa-tions de la present igrafilieune. Le

tions de la presse israélienne, le Shin Bet aurait été à la recherche

d'une cache d'armes - qui n'a pas été trouvée au domicile de l'inté-

Khaled Ali est le troisième

Palestinien retrouvé mort dans cette cellule d'interrogatoire depuis

□ LIBAN : poursuite des com-

hats estre chiites. - Pour la troi-

sième journée consécutive et mal-

gré les appels au cessez-le-feu de Damas et Téhéran, les combats se

sont poursuivis, lundi 25 décembre,

entre milices chiites du Hezbollah

(pro-Iraniens) et d'Amal (pro-

Syriens) dans le sud du Liban, por-

tant à trente-cinq morts et cent cin-quante blessés le bilan des

affrontements depuis samedi.

D'autre part, l'armée israélienne à

attaqué, dans la nuit de lundi à

mardi, une base du Parti commu-

niste libanais à trente kilomètres au

nord de la frontière, tuant deux

militants et en blessant trois autres.

le début de l'Intifada.

les jambes du détenu.

trois ou quatre mois, il va falloir les mettre sous la tente quand ils vont arriver chaque jour par cen-

On n'en est pas là. Mais les don-nées les plus immédiatement véri-fiables n'en dessinent pas moins une courbe ascensionnelle sans précédeut. En janvier 1989, 300 juifs soviétiques avaient immigré en Israël. Depuis, le rythme des arri-vées mensuelles dans le pays a connu une croissance exponen-tielle; il atteignait 1 700 en octobre, I 800 en novembre, et le cap des 2 000 sera franchi en décem-bre. Au total, l'année écoulée aura vu quelque 64 000 juits émigrer d'URSS - et près de 10 000 d'entre eux s'installer en Israël, soit un chiffre de départs annuels

jamais atteint suparavant. Jusqu'à présent, le record absolu avait été euregistré en 1979, où 51 300 juifs étaient sortis d'URSS ce fut le point le plus haut de la grande vague d'émigration des aunées 70.

#### Perestroika et glasnost

C'est en partant de ces chiffres et tendances que les dirigeants de l'Agence juive à Jérusalem - organisation qui a pour tâche de favori-ser l'immigration en Israel - ont estimé que le pays aliait devoir accueillir au moins 100 000 juifs soviétiques dans les trois ans à venir. Mais M. Shamir et certains sables officiels se fondent sur d'autres données — moins aisément vérifiables ; les demandes de visa de sortie qui seraient actuellement déposées à Moscou. Il y en aurait, disent-ils, près de 400 000 et pareille masse, assurent-ils encore, autorise à annoncer l'arrivée de plusieurs centaines de milliers de nouveaux immigrants dans les toutes prochaines années (1).

prochaines années (1).

Telle qu'elle se présente anjourd'hni, la vague d'immigration s'explique de plusieurs manières. La première raison tient à la perestrolka et à la giasnost : depuis 1986, les nouveaux occupants du Kremlin ont considérablement libéralisé l'émigration des juifs. Un projet de loi est en passe d'être voté, qui officialisera cette politique, assouplissant formalités politique, assouplissant formalités et conditions et devant amener le Congrès américain à annuler

s'agit de cette législation, adoptée en 1974, qui stipule que les Etats-Unis ne pourront accorder d'avantages commerciatix à l'URSS tant que sera restreinte l'émigration des inifs soviétiques.

A en croire la plupart des nou-

veaux immigrants, tout comme les reportages des envoyés spéciaux de la presse israélienne en URSS, la seconde raison tient encore à la glasnost et à la perestroïka. Ce sont les deux faces de la médaille, dit le professeur Alexandre Libin, juif soviétique installé en Israël depuis quelques années et tout juste de retour d'un séjour à Moscou. « La perextroîka, c'est la libéralisa-tion », et donc tout à la fois la possibilité d'un regain d'activités cultu-relles et religieuses comme la communauté juive d'URSS en a rarement connues et « le libre cours donné à l'expression de l'antisémitisme traditionnel du , unusenuusme traditionnel du courant slavophile, dont les tenants les plus extrémistes sont regroupés au sein du mouvement Pamiat». Valeri Beim, entraîneur d'échecs, arrivé depuis trois

semaines en Israël, confie au Jeru-salem Post : « Vous entendez aujourd'hui, à voix haute, tout le vieux discours sur la conspiration des maçons, des juifs et des sio-nistes qui auraiem été les archi-tectes de la révolution bolchevi-que. » Chtacharanski va plus loin : « Les Russes, explique-t-il, n'endosseront pas la responsabilité de la faillite du système. En somme, exagérés ou non, les récits entendus à Jérusalem tournent autour du même thème : la crainte que les juifs ne servent de bouc émissaire dans cette phase troublée de l'Estoire de l'URSS. D'où la volonté de partir - volonté renfor-cée, dit-on dans les mêmes milieux, par ces persistantes rumeurs de menaces à l'encontre des communautés juives des républiques musulmanes de l'empire (comme en Ouzbékistan) où, profitant du relâchement du pouvoir central, l'islamisme militant gagnerait du

Mais pourquoi Israel? Jusqu'à présent, à dix contre un, les juifs soviétiques autorisés à émigrer ne juralent que par les Etats-Unis — « the golden medina ». Une fois obtant leur vier juralien à Mescau. obtenu leur visa israélien à Moscou — parce que c'étair la plus facile, sinon la seule, solution pour sortir ils n'avaient d'autre souci que de 'enflammait-il récemment, d'éci l'amendement Jackson-Vanik - il banijeue de Rome et d'y solliciter de personnes.

un visa américain auprès des consulats des Etats-Unis.

Comme le gouvernement américain leur reconnaissait à tous le statut de réfugié politique, le visa pour les Etats-Unis leur était automatiquement délivré. Le visa israélien ne servait que de document de sor-tie d'URSS pour obtenir, en Europe occidentale, un permis d'entrée aux Etats-Unis – autant pour les discours sur l'attachement viscéral à la « terre promise »!

Seulement, depuis octobre dernier, ce n'est plus possible. Washington a changé les règles. A la fois pour prendre en compte la démocratisation gorbatchévienne et pour contrôler davantage les flux d'immigration. La situation est paradoxale. Au moment où l'URSS ouvre ses portes à l'émigration, donnant ainsi satisfaction à Washington, les Etats-Unis referment les teurs et décident de n'accorder le statut de réfugié politique qu'anx seuls juifs soviétiques qui pour-raient faire la preuve qu'- ils vivent sous la menace bien établie d'une persécution « (le Monde du 4 octo-bre 1989).

Avec le visa israélien obtenu à Moscou, on ne peut plus se rendre qu'en Israëi, où responsables gonvernementaux et de l'Agence juive ne font pas la fine bouche et refusent de s'interroger sur les motiva-tions - à vrai dire fort peu sionistes - de cette génération de nouveaux immigrants

Pour intégrer 100 000 nonveaux nement a préparé un programme public de 2 milliards de dollers. Il espère aussi mobiliser un demimilliard dans la communauté juive américaine. Il a sollicité la garantie du gouvernement américain pour un certain nombre de prêts auprès de banques privées.

Garantie qui ne sera accordée que si l'argent n'est pas investi dans les territoires occupés — ce qui ne fait pas l'affaire du ministre du logement et de la construction. M. David Lévy, qui, en bon likoud-nik, aimerait bien installer une partie des nouveaux venus en Cisjorda nie. A peine arrivés, les « Russes » devront faire un choix, politique et géographique : d'un côté ou de l'autre de la ligne verte.

**ALAIN FRACHON** 

(1) Scion les estimations avancée en Israél, la communanté juive soviéti

# **AFRIQUE**

# ALGÉRIE

# Les réformistes entrent en force au bureau politique du FLN

Le comité central du FLN a êlu, lundi 25 décembre, à l'issue de sa première session tenue au Palais des nations, près d'Alger, un bureau politique de quinze per-sonnes, dont le tiers est composé de membres du gouvernement ardents défenseurs des réformes politiques et économiques engagées en Algérie. L'élection de ce bureau proposé par le président Chadli Bendjedid constitue, non seulement, un franc succès pour le chef de l'Etat algérien, mais aussi, pour le premier ministre, M. Mouloud Hamrouche, qu'il a chargé de mener à bien les

En effet, non seulement M. Hamrouche fait partie luimême du bureau, mais il a pu y placer quatre de ses ministres et non des moindres, ce qui devrait lui permettre d'avoir les coudées franches pour poursuivre son action. Le ministre de l'économie et des finances, M. Ghazi Hidonci, cons déré comme la cheville ouvrière des réformes économiques, figure aux côtés du chef de la diplomatie algé-rienne, M. Sid-Ahmed Ghozali, dans l'instance exécutive du parti au pouvoir. Deux autres membres de l'équipe de M. Hamrouche, MM. Abdelkader Bendaoud (agriculture) et Ali Benflis (justice) qui, de leur côté, impriment à leurs nistères de profondes réformes, siègent au bureau politique.

Les autres membres du bureau politique, instance dont la création a été décidée par le dernier congrès du FLN en remplacement du secré-tariat exécutif du comité central, sont pour la plupart des cadres du parti. Certains d'entre eux avaient, par le passé, assumé des fonctions ministérielles dans différents gouvernements. En revanche, aucune personnalité de « la vieille garde »,

dont certaines avaient, après une longue éclipse, rejoint le FLN lors de son congrès extraordinaire à la fin du mois de povembre dernier, ne figure parmi - les 15 ». C'est le cas de l'ancien ministre des affaires étrangères du président défant Houari Boumediène, M. Abdelaziz Bouteflika, de l'ancien coordona-teur du FLN, M. Mohamed Salah Yahiaoui, et de M. Belaid Abdesse lam, qui a marqué de son empreinte l'économie algérienne, qui avaient pourtant opéré un retour remarqué lors des dernières assises du Front. Les chefs des deux gouvernements précédents, MM. Abdelhamid Bra-himi et Kasdi Merbah, l'ancien ministre des affaires étrangères, M. Ahmed Taleb Ibrahimi, et l'ancien « numéro deux » du FLN, M. Mohamed Cherif Messaadia,

n'ont pas été retenus non plus dans

la liste proposée par le président Bendjedid. (AFP.)

□ COTE-D'IVOIRE : arrestation de deux opposants togolais. — Le gouvernement de Lomé vient officiellement de se féliciter de l'arrestation à Abidjan de deux opposants togolais, MM. Gowin Tete, ancien fonctionnaire de l'ONU, et Daniel Kuevi Akné, professeur de mathématiques. Ceux-ci ont été internellés par le colice invisionne pellés par la police ivoirienne, dimanche à l'aéroport d'Abidjan, en possession de documents consi-dérés par les autorités ivoiriennes comme - hostiles au gouvernement togolais ». Ils sont retenus depuis lors à la direction de la surveillance du territoire. - (AFP.)

O MADAGASCAR: vers le muitipartisme. - Madagascar a amendé sa Constitution pour permettre la libre formation de partis politiques, après quatorze ans d'un système n'autorisant que les partis

# **BURKINA-FASO**

#### Une tentative de coup d'Etat aurait été déjouée

Les autorités burkinabé ont annoncé, lundi 25 décembre, avoir déjoué une tentative de coup d'Etat contre le régime du président Blaise Compaoré, mais ont démenti les informations faisant état de sept exécutions. Plusieurs personnes, dont des « mercenaires étrangers », sont impliquées dans cette tenta-tive et ont été arrêtées, a astirmé le ministre de la justice, M. Antoine Komi Sambo qui a présenté à la presse deux ressortissants camerou-nais, MM. Joseph Mock Sack et Mohamed Salam. Ceux-ci ont reconnu avoir été engagés par un opposant burkinabé réfugié au Ghana, le capitaine Boukari Kabore, pour renverser le régime du président Compaoré.

La Ligue burkinabé des droits de l'homme a protesté, dans un communiqué, contre la répression au Burkina-Faso. - A la date du 25 décembre, plus de cinquante personnes ont été arrêtées, et leur nombre est appelé à doubler dans les jours à venir », affirme la Lisue.

favorables au président Didier Rat-siraka. Le Parlement a récemment voté un amendement à la Constituvoté un amendement à la Constitu-tion qui supprime une clause don-mant au Front national pour la défense de la révolution (FNDR) le monopole de l'activité politique. Selon le ministère de l'intérieur, seize formations attendent leur légalisation en plus des sept qui constituent le FNDR. — (AFF.) o TCHAD : libération de

TCHAD: libération de 45 détenns politiques, — Quarantecinq détenus politiques, dont trois femmes, viennent d'être libérés à l'occasion de la prestation de serment de M. Hissène Habré, pour un mandat de sept ans à la présidence de la République. Parmi les prisonniers libérés figure M. Moktar Bachar Moktar, ancien secrétaire d'Etat à l'agriculture. — (AFP.)

ANAMA

Marseill

PERSONAL PROPERTY.

The state of the s in Thispean THE RESTAURTS OF 4 - 1000年 本郷 第 56年 TOTAL MARKET 1 11-011 (101156 (1006 11 2 2 21-14 1/16-16) ---TO THE REST OF THE SECOND

STATE OF THE BOOK to the North David The second section in the second 二、五年 二次市 神田神 THE PERSON NAMED IN the test Carry. ta ber bereitigen Ber 2. 17.00 (1/2) 医糖硷 and the desirence of The rest of the comment - No 1347 A Rose

in a state of The read the second A A TANK \* \*\*\*\* - "4" IM IME ---" a favorage by 4. 1 out THE RESERVE THE PERSON NAMED IN

-

1 2 1 A 1 KW 

PANAMA: les suites de l'intervention américaine

# Le Vatican fait savoir qu'il ne livrera pas le général Noriega aux Etats-Unis

Tandis que sur le terrain, le gouvernement de M. Guillermo Endara, misen place par les Américains, s'efforce de rétablir un minimum d'ordre dans Panama dévastée, la plus grande incertitude plane sur l'avenir du général Noriega; ce dernier se trouve toujours dans les locaux de la nonciature apostolique, en compagnie de trentedeux autres réfugiés du régime déchu, dont un haut responsable militaire, le Seutenant colonel Nivaldo Madrinan, ancien chef du Département national d'investigations.

Le nonce apostolique au Panama a fait savoir, lundi 25 décembre, qu'il ne livrerait le général Noriega « ni aux Etats-Unis ni au gouvernement panaméen procoméricain ». Position confirmée par le porte-parole du Vaticau, M. Joaquim Navarro, qui a précisé, lundi, dans un communiqué qu'e il n'y a aucun accord d'extradition entre le Saint-Siège et Washington ». Le porte-parole devait ajouter : « Des contacts seront pris au plus tôt avec les parties intéressées, en premier lieu avec le gouvernement panaméen (que le Saint-Siège semble ainsi recommêtre « de fait »), ainsi qu'avec les Etats-Unis, pour étudier tous les aspects de cette affaire, du point de vue aussi blen humanitaire que juridique international. »

A Madrid, le ministre espagnol des affaires étrangères, Francisco Fernandez Ordonez, a confirmé, lundi, que le général Noriega avait demandé l'asile politique à l'Espagne ainsi qu'à Cuba, entre autres pays. Rappelant qu'un traité d'extradition existe entre son pays et les Etats-Unis, le ministre espagnol a ajouté : « C'est à la nonciature à Panama de décider du sort de celui qui s'est réfugié chez elle. » Pour sa part, Cuba a annoncé qu'il était prêt à accorder l'asile su général panaméen « si il an faisait la demande » et a démenti que le général Noriega se soit à un moment quelconque réfugié dans l'ambassade cubaine au Panama, autour de laquelle les forces américaines ent pris position.

Quant aux Américains, empêtrés dans

sent par le général panaméen, ils affichent la plus grande sérénité, y compris face aux critiques suscitées par leur intervention, notamment au sein de l'épiscopat pana-méen et des pays membres de l'Organisa-tion de Buste suscition (O'Dramisation des Etats américains (OEA). Le conseiller de la Maison Blanche pour les affaires de sécurité intérieure, M. Brent Scowcroft, s'est ainsi rendu à Camp David (Maryland), où le président Bush passait Noël, pour « discuter du sort de M. Noriega », tandis qu'un porte-parole du Pentagone, évoquant le « retour à la mor-male à Panama », déclarait : « Je suis sur que le retrait des troupes est envisagé maintenant que la situation militaire a changé. » Le socrétaire à la défense, M. Richard Cheney, qui se trouve toujours

sa part redit que « la capture de M. Noriega n'était plus essentielle » ct conclu que « la balle n'était plus à présent dans le camp des militaires et que c'était aux diplomates et aux juristes de jouer ».

En attendant, les États-Unis enregis-trent une petite victoire de consolation : l'arrestation d'un proche du général Noriéga, le lieutenant colonel Luis del Cid, qui s'est rendu samedi aux forces amériqui s'est rendi samedi aux forces ameri-caines et a été escorté lundi par des agents de la police autidrogue américaine jusqu'à Miami (Floride), où il sera jugé pour trafic de drogue; il figure à côté de Manuel Anto-nio Noriega sur la liste des seize personnes inculpées par les tribunaux de Floride en 1988 autre trafic de drogue. 1988 pour trafic de drogue. - (AFP, Reu-

# Les cicatrices de la guerre

Dans la capitale dévastée, le retour au calme ne s'effectue que lentement...



de notre envoyé spécial

Escortés par des véhicules de l'armée américaine, des camions-poubelles ont commencé à sillonner la capitale, jonchée de détrius et de gravats. Panama, peu à peu, change de visage, mais les cicatrices sont grandes. Des milliers de sacs plastiques déchirés laissent encore échap-per une odeur nauséabonde, et devant les boutiques éventrées les employés balaient les traces des multiples pillages, tandis que débris de vitrine, grilles arrachées et mobiliers saccagés s'amoncellent le long des rues. Autour de ce qui était le quartier général des forces armées, dans la partie historique de la ville et du quartier populaire de Chorillo, la brutalité des affrontements a laissé des traces plus profondes. Ici la guerre a en lieu, et il ne reste des maisons que des amas de débris cal-

cinés. Des conduites d'eau sectionnées, de puissants jets viennent ali-nées, de puissants jets viennent ali-menter des ruisseaux de détrims. Le bâtiment de l'ancien quartier géné-ral, troué de tous côtés, est noirci par les multiples foyers d'incendie. Des centaines de voitures acciden-tées on simplement déponillées forment autant de barrages, Ailieurs ment autant de barrages, Allieurs ce sont des troncs d'arbre, quelques pierres, ou - encore - des amas de déchets qui composent d'obliga-toires chicanes, obstacles qui s'ajou-tent aux points de contrôle des forces armées des Etats-Unis. Des civils, armés ou non, défendent leurs habitations. Beaucoup d'autres ont nerdu la leur, et viend'autres ont perdu la leur, et vien-nent trouver refuge et assistance au près des militaires américains.

Les chancelleries étrangères, qui ont à maintes reprises réclamé une protection, n'ont pour la plupart pas été entendues. Certaines, qui auraient sens doute espéré moins de

Comme celle du Nicaragna, qui a la mauvaise chance de jouxter un des Q.G. des forces américaines. Autour de la résidence de l'ambassadeur cubain, c'est l'état de siège : des chars ont été postés aux alen-tours, et les GPS sont nombreux. Personne ne sait ce que peut renfer-mer cette confortable maison. Une vingtaine d'enfants s'y trouvent. Mais aussi pent-être d'anciens res-ponsables policiers et militaires cubains, ou encore des documents appartenant au général Noriega. Pures conjectures, qu'alimentent pareilles mesures de sécurité.

Dans Panama ravagé, une grande partie de la population a commencé — souvent pour la première fois en cinq jours — à sortir dans la rue, mais ce n'est pas encore l'allégresse. Bien sûr, la fin de cette situation chaotique est accueillie avec soulsgement par la majorité des habi-tants, mais la vie est loin d'être retournée à la normale. Avec seulement trois pompes à essence encore en service, le manque de carburant interdit la circulation des bus et resmistricia de receniarion des bus et res-treint celle des quelques taxis. Les embouteillages n'affectent que les multiples bateaux qui attendent de pouvoir emprunter la voie intero-céanique, dont la fermeture aux premières heures de l'intervention a

Les marchés rouvrent peu à peu Les marchés rouvrent peu à peu leurs portes, et même de nombreux magasins en dépit de leurs grilles encore verrouillées. Le convre-feu, officiellement fixé à 18 heures, reste en vigueur, mais semble déjà moins respecté. Vivant un inhabituel et triste Noël, les Panaméens cherchent à oublier au plus vite cette noire période. cette noire période.

Un ultime affront

Dans une conférence de presse annonçant, lundi 25 décembre, la annonçant, lundi 25 décembre, la anomalization - du pays, le vice-président et ministre de la justice, M. Ricardo Arias Calderon, a indiqué que la totalité des régions mili-taires étaient sous le comrôle des nouvelles autorités. Des gouver-neurs ont été nommés dans les six

provinces du pays. C'est l'heure du retour au calme. Sur les chars américains, des touristes en mal de sensation se font

photographier aux côtés de soldats sourients. Dérision d'une un conspirate put les fut loin d'être anecdotique. Officiellement, scion les forces armées des Etats-Unis, l'opération « Juste cause » a fait vingt-trois morts et trois cent trois blessés parmi les forces améri-caines et chez « l'ennemi » — comme l'indique le pannezu d'infor-mation du commandement sud deux cent quatre vingt-dix tués. Un bilan qui peut paraître peu impor-tant mais qui représente pour Panama une dramatique nou-veauté. Jamais dans l'histoire du pays, même au moment de l'indé-pendance, le pays n'avait eu à sup-porter pareille violence. deux cent quatre vingt-dix tués. Un

Le nouveau gouvernement a ussi annoncé la création d'une unité de sécurité se substituant aux anciennes forces armées. Tout n'est pas terminé pour autant. D'abord parce qu'il faut, à très court terme, remettre en route la machine économique, Ensuite parce que le général Noriega, toujours réfugié à la non-ciature, ne semble pas devoir être livré aux autorités américaines. Autour de la chancellerie vaticane, les mesures de sécurité sont draconiennes, et les soldats nerveux. L'homme qui a si longtempe défié les Etats-Unis a, une fois excere, fait preuve d'habileté. Il n'a vrai-semblablement, et contrairement à certaines informations américaines, jamais quitté le capitale. Se présence en pleia cour de Panama, à l'abri d'une protection dont on voit mal comment elle pourrait être violée, est perçue comme un ultime

éventuel départ vers un pays étranger se poursuivent. L'Espagne, qui avait envisagé un moment de lui accorder l'asile politique, s'est pour l'heure retractée. Même réfugié, le général Noriega continue son « bras de fer » par diplomates interpolés. Le régime panaméen joue là sa future crédibilité vis-à-vis des autres pays latino-américains. De toute façon, accéder aux demandes d'extradition de Washington, lui est interdit par se Constitution, et le « nouveau » Panama ne vent pas non plus prendre le risque de paraf-tre totalement inféodé au grand voisin américain. Malgré le retour à une certaine normalité, la crise n'est

done pas termin **DENIS HAUTIN-GURRAUT** 

# Sandra Noriega de Beauchamp, ex-consul général

# Marseille et le « fantôme » de Panama

MARSEILLE

de notre envoyé spécial

11.

Officiellement, elle n'a jamais été consul. Cela n'aurait guère Sandra de Beauchamp. Marseille peut « oublier » un consul général. Difficilement celui de Panama, moins encore si le diplomate en question n'est autre que la fille ûnée du général Manuel Antonio Noriega. Pourtant Marseille, comme Paris d'aitleurs, semble perdre la mémoire, et l'annuaire diplomatique ne mentionne pas son nom. Les faits sont têtus. Sandra Noriega est arrivée au début de l'année dans la cité phocéenne, en compagnie de son mari, Juan Beauchamp, et de sa famme de confiance, Nilza Doris Aparicio, en annonçant qu'elle occupait désormais la poste de consul général, laissé libre après le départ de son prédécesseur, Cecifio Arcadio Castillero Castillero. Une entrés en fonction discrète malgré tout, puisque personne n'en fera mention.

Sandra Noriega ne défraye, il est vrai, que peu souvent la chronique. Au cours de l'été 1987, son mariage avec Juan Beauchamp, fils d'un général dominicain qui fut ministre de la défense de son pays entre 1974 et 1978, fut pourtant remarqué. Avions privés, charters, hôtels de luxe,

A paine les opposants paneméens troublent-ils la fête en imposant un changement de programme. C'est finalement sur une base militaire qu'est célébré l'heureux événement, l'ancien adjoint du général Noriega, le colonel Diaz Herrerra, ayant eu le mauvais goût de faire des révélations fracassantes sur « l'homme fort » du régime quelques jours auparavant. De nombreux manifestants avaient alors envehi la

Juan Beauchamp s'occupe alors d'import-export. Sa jeune épouse - âgée d'à peine vingt ans - embrasse la carrière diplomatique. Le couple s'emberque.

pour Rotterdam, où le corps consultire — en majorité quin-quagénaire — découvre avec une certaine surprise leur très nouvelle collègue au poste de consul général de Panama.

Discrète, dynamique, mais Beauchamp ne se fait guère remarquer, si ce n'est par sa beauté. A peine certains de ses collègues soulignent-ils que les responsabilités semblent quelque peu la décasser.

C'est en sa qualité de diplomate de carrière que Sandra de Beauchamp arrive à Marseille. Elle prévient toutefois que, attendant pour la fin de l'été un heuénement,elle confiera son poste à son adjointe pour un temps indéterminé. Celui qui sera le premier petit-file du général Noriega, jusqu'ici père de trois filles, n'est pas encore né et les deux époux recherchent un appartement. Ils ont bien l'inten-

Marseille, c'est, pour le nouveau consul général, l'assurance d'un travail moins lourd que dans le port néerlandais. Les passages de bateaux battant pavillon panaméen y sont moins nombreux (453 contre 1662 pour l'année 1988) et les échanges commerciaux entre Panama et Marseille sont fort modestes (1), surtout depuis que les sanctions américaines empechent tout financement de projets importants. Enfin, les ressortissants panaméens de la région sont pratiquement inexistants. Une douce SINÉCUTO.

Les exportations de produits, de luxe, principalement vers la zone libre de Colon, n'ont aucune incidence sur le fonctionnement. du consulat. Bien sir, beaucoup d'entreprises (de toutes nationalités) profitent des conditions avantageuses dont bénéficient leurs produits à Panama, qu'ils nt fabriqués sur place ou qu'ils y scient exposés. Il apparaft aussi évident à beaucoup d'observateurs que les « pertes » déclarées par des entreprises (containers endommagés, perdus

caisses noires sans grands risques, puisque les plaintes ne sont formulées que pour la forme. Mais Marseille ne joue lè aucun rôle particulier et le consulat a sé depuis une bonne dizaine mesure » des sociétés anonymes

cheville ouvrière du consulat,

de droit panaméen. Selon l'une de ses connais sances, Sandra de Beauchamp espère donc tout simplemen ∉ apprendre son métier », et voyager en compagnie de son époux, grâce à la présence de celle qu'elle présente comme la

Nitza Doris Aparicio. « Démission » Panama et Marseille ont en effet signé un accord de jumelage et de nombreux voyages ont été effectués de part et d'autre. Le général Noriega s'est ainsi rendu dans la cité phocéenne, en voyage privé, au mois de février 1986. Il s'intéresse alors aux inetallations de la COMEX, une entreprise marseillaise réputée pour tout ce qui a trait à la plongée sous-marine. Le général

> d'un caisson de décompression et d'équipements de plongeur. En octobre 1986, Robert Vigouroux, êtu maire de Marseill cinq mois plus tôt, entreprend (en cette qualité) un de ses premiers voyages à Panama à l'occasion de la signature d'un contrat avec la Société des eaux de Marseille, auteur de plusieurs réalisations dans le pays. Le programme officiel ne prévoyait pas de rencontre avec le général, mais un déjeuner les réunira finalement dans l'île privée du commandant en chef des forces armées. Les deux

passe à ce moment commande

hommes signeront à cette occasion le projet de jumelage. Moins de six mois plus tard, au mois de février 1987, le général Norlega fera un détour par Marseille après la remise de sa Légion d'honneur à Paris. Il sera, entre autres, reçu à cette occasion par la légion étrangère. Le maire de Marseille fait à nouveau escale à

après la noce, au mois d'octobre ou volés) permettent en fait le Panama en août 1988, au plus souvent d'alimenter leurs moment du congrès des villes jumelées qui s'est tenu à cette date à Lime.

D'autres liens existent encore entre Panema et Merseille, qui devaient faciliter l'intégration du nouveau consul. Son mari est en sable commercial de la filiale de Dior-Parfums à Panama, M. Daniel de Vandeul, cousin du directaur de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille. M. Henry O'Byrne.

Pourtant, majoré cet environ-

nement favorable, le séjour de Sandra de Beauchemp tourne court. Avant l'été, elle regagne Panama. Ses relations marselles précisent qu'elle n'est restée en fait que quelques semaines et qu'elle a « changé d'avis », préférant rejoindre son pays au moment des difficiles élec du mois de mai. L'ambassade de Panama à Paris confirme son arrivée le 20 février et sa démission le 15 juin « pour raisons personnelles ». Un départ oui ne sera plus tard per les autorités francaises. Ce n'est qu'au cours du mois d'octobre dernier que más dans les fonctions de consul général et qu'apparaît la « démission » de Sandra de Beauchamp.

Les raisons de ce départ pourraient cependant être plus diplomatiques. Son autorisation d'exercer - l'exequatur - ne lui serait tout simplement jamais parvenue. Après la « gaffe » d'une Légion d'honneur un peu vite attribuée au général, la présence de sa fille comme diplomate en France n'était pas du meilleur effet. Même si Marseille ne semblait pas s'offusquer d'une telle présence.

(1) Pour l'année 1988, seion les statistiques du commerce extérieur, les importations françaises du Panama représentant un montant de 111 millions de francs, pour 374 mil-lions de francs d'exportation. La part de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur n'est que de 7 % pour les importations et d'un peu plus de 3 %

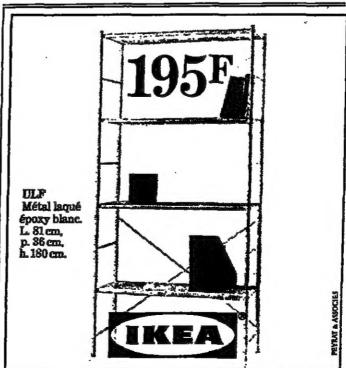

# Le régime présidentiel, remède au présidentialisme ?

par Philippe Séguin

A nation revient à l'ordre du jour. C'est heureux. Sous la réserve qu'on se souvienne qu'elle est une idée et un sentiment fondés sur une communauté de souvenir, d'idéal et de projet. C'est dire qu'à l'intérieur, la nation ne saurait être l'alibi de l'exclusion ou du rejer. C'est dire qu'à l'extérieur, en raison même du pacte multisé-culaire passé entre la France et la liberté du monde, le sentiment national français doit être le contraire d'un nationalisme égoiste,

il était bien tamps de se souvenir que la nation existe. Trop d'artisans de la construction européenne ont cru, des décennies durant, ne pouvoir pervenir à leurs fins que sur les ruines de l'idée nationale. Trop d'adeptes d'une démocratie locale vivante ont cru n'avoir de chances d'atteindre leurs objectifs qu'en dépeçant l'Etat, incarnation de la nation. Aujourd'hui, les bouleversements européens nous démontrent la persistance des sentiments nationaux, tandis que les incertitudes qu'ils engendrent nous conduisent à chercher des réponses collectives à un niveau que nous avions trop longtemps oublé. Il faut aller main-tenant au bout de cette logique. Et faire en sorte que nos institutions

nationales retrouvent leur vigueur. A cet égard, force est de consta-ter que si l'institution présidentielle, confortée en 1962 par le suffrage universel, a conservé toute sa vigueur malgré trois alternances dont une période de « cohabitation », il n'en va pas de même du Parlement. Or l'institution présiden-tielle ne saurait, à elle seule, suffire

Les réalités politiques étant ce qu'elles sont, le président demeure contesté par une partie des Fran-cais qui peuvent ne pas se reconnaître en lui. Seul, un Parle-ment doté de pouvoirs réels et au sein duquel se développent de véri-tables discussions peut donner à chaque Français le sentiment d'être représenté et de peser, indirecte-ment, sur les grands choix du pays, Or le Parlement français est en

Et le divorce actuel entre les Franpais et la chose publique est proba-blement, d'abord, un divorce entre les Français et leur Parlement. Le désintérêt pour le débat public est a conséquence et non la cause de

On pourra évidemment objecter mentarisme ne date pas d'hier et que rien n'est venu aggraver, dans de la vie perlementaire tendent à

Dans son dernier numéro, l'heb-domadaire Cols bleus de la marine

domadaire Coix biens de la marine nationale annonce, sous le signature du chef d'état-major de la marine, l'amiral Bernard Louzean, que, dans le cadre du plan « Armées 2000 » de réorganisation de l'ensemble des forces françaises, le commandement de la marine à Cheschoure qui sera instituté arrès.

Cherbourg, qui sera institué après la disparition de la préfecture mari-

time actuelle, conservera les attri-butions administratives et économi-

ques dévolucs à une préfecture maritime.

les textes, une situation qui sombrer dans la dérision : ainsi en remonte à 1958.

Ce n'est vrai ou'en apparence. L'organisation d'une cohérence forcée entre le président de la République, son gouvernement et la majorité de l'Assemblée nationale a été une nécessité aussi longtemps que s'affrontaient deux projets de société contradictoires. Il fallait alors obtenir l'affirmation d'un choix per l'encemble des trois parte. par l'ensemble des trois perte-naires, dont l'unisson était indispensable. Les divergences sur l'ac-cessoire devaient, à leur niveau, céder le pas à l'accord sur l'essen-tiel. Et s'imposait l'existence d'une négociation permanents et organi-sée, sinon entre le législatif et l'exésee, sanon entre le regislatir et l'exe-cutif, du moins entre la majorité et le gouvernement, le Parlement res-tant en tout état de cause la cham-bre d'écho du débat idéologique.

#### Le Parlement tourne à vide

Aujourd'hui, c'est un fait qu'îl n'y a plus de débat idéologique - on ne saurait d'ailleurs que s'en réjouir mais, du coup, paisque les consé-quences n'en ont pas été tirées, le Parlement tourne è vide.

En l'absence d'un débat de cette nature, il devient de moins en moins admissible que l'appartenance partisane continue de primer sur la réflexion : la majorité socieliste vota par discipline, les commu-nistes s'abstiennent par républica-nisme et l'opposition s'oppose par

Les implications de ces mécanismes ne sont que trop connues : la réalité de la fonction législative continue à se désagréger : l'intervention du Parlement déjà obérée par le recours systématique à des per la lace systematica de la constitución de la co nsion du droit communautair et les contrecoups de la décentral-sation. La fonction de contrôle ne se porte guère mieux : la vocation que continue à se reconnaître la que commus a se reconnaire la majorité de protéger avant tout le gouvernement empêche la création de commissions d'enquête et de contrôle ayant un autre objet... que de mettre en accusation l'opposition alle-même (2). En fait, le contrôle du gouvernement n'est plus aujourd'hui assuré que par les seuls médias, dont on ne saurait prétandre qu'ils sont les mieux

DEFENSE

Avec le plan « Armées 2000 »

Le commandement à Cherbourg

conservera les missions d'une préfecture maritime

« Armées 2000 » conçu par le ministre de la défense, M. Jean-Pierre Chevènement, ne laisse que deux préfectures maritimes, à Tou-lon (pour la façade méditerra-femme) et à Brest (nour la région

néenme) et à Brest (pour la région atlantique et la Manche). La pré-fecture maritime de Cherbourg dis-

paraît pour se transformer en un arrondissement maritime, comme il pouvait en exister à ce jour, à Rochefort.

Organisé en un arrondissem

est-il pour les motions de censure, désormais votées à la sauvette, dans l'indifférence générale.

Tout se passe comme si les élus du peuple étaient les seuls Français auxquels n'est pas reconnu le droit abquess in eat plas lectrito le circli à l'aspiration générale à plus de participation. En tout état de cause, le maintien de règles et de compor-tements surannés, dans un contexte politique pourtant radicale-ment transformé, les empêche de prendre une part pourtant potentiel-iement essentielle dans le traitement des problèmes graves qui se posent à notre pays, confortés à tant de défis nouveaux.

La spectacle de la trop fameuse séance télévisée du mercradi, qui laisse pentois tant de Français, est le symbole le plus achevé de cette

Et il n'est pas jusqu'aux projets d'extension de la seisine du Conseil constitutionnel aux simples citoyens ou de création du référen-dum d'initiative populaire qui ne ris-quent, demain, d'accroître encore un sentiment d'inutité de plus an

C'est parce que cette situation ne saurait se prolonger sans risques graves que certains, rompant sou-vent avec leurs préventions de naguère, ont émis l'idée qu'une évolution vers le régime présidentiel pourrait constituer une solution à cette inquiétante dérive.

# le quinquennat

Leur proposition a fait scandale Sans doute parce qu'elle pose d'abord un problème de communipuisse paraître, se prononcer pour un vrai régime présidentiel, c'est vouloir la réhabilitation du Parle-ment et refuser la poursuite d'un « présidentialisme » hors de saison. Mais cette proposition, pour audacieuse qu'elle solt, a du moins le mérite de lancer un débat. Un débat utile. Au demeurant, elle ne fait jamais que prendre en compte des évolutions déjà entamées ou esquissées - sans que pour autam on en ait tiré toutes les consé-

- De parlementaire en 1958, le régime est devenu semi-présidentiel

- Le premier ministre, depuis longtemps, n'est plus responsable devant l'Assemblée nationale, mais Même les actes les plus solennels chef d'état-major... et le fusible. - Le projet de quinquennat pou-

pour ce qui relève de l'action de l'Etat en mer. En effet, les préfets maritimes n'out pas pour senle compétence la responsabilité d'un commandement de zone ou de théâtre pour ce qui est de l'emploi des forces navales sons leurs ordres. Ils sont aussi, à titre civil, chargés de coordonner les actions de l'Etat dans le domaine administratif et économique, comme la liberté de navigation, le lutte contre la pollistion, le contrôle des eaux territoriales ou intérieures, les tâches de service public (sauvetage et sécurité) et le recherche des contrevenants dans les zones économiques exclusives de l'Etat en mer.

vait paraître constituer le signe avant-coureur d'une simultanéité de l'élection présidentielle et des électives dont l'opportunité est d'autant plus forte que, du fait de la normalisation de l'alternance, le conformité entre majorité parle-mentaire et majorité présidentielle n'est plus une règle absolue.

- Le droit de dissolution n'est plus un moyen pour le peuple d'ar-bitrer une conflit entre le premier ministre et le Parlement, mais un moyen supplémentaire et excessi dans les mains du président.

Il peut donc paraître souhaitable de mettre le droit en accord avec les faits et de donner le moyen au Parlement de se libérer de ses inhibitions et de ses blocages actuels,

Il est donc légitime de se demander s'il n'est pas temps de clarifier les rôles au sein de l'exécutif et

Cela passerait par la reconnais-sance du président de la République comme seul chef de l'exécutif : il lui reviendra de nommer et de révo quer en toute liberté les membres du gouvernement comme il le fait déjà en réalité. Dès lors, le président tenant ses pouvoirs de la nation, il ne serait plus responsable que devant elle : il y sureit donc fieu de supprimer la responsabilité du gouvernement et le droit de disso-lution.

A caux qui s'effraieraient du précédent du 2 décembre 1851, on répondre tout simplement que la Constitution de 1848 n'instituait pas un véritable régime présidentiel, mais assortissait certains de ses éléments avec d'autres relevant du régime parlementaire, voire du régime d'Assemblée...

A caux qui s'obstineraient à crier au crime de lèse-Gauillame, on répondra d'une simple phrase :

« C'est des peuples qu'il s'agit, les régimes, nous savons ce que c'est : des choses qui passent. Mais les peuples ne pessent pas. »

 Lequel, conçu comme un instru-ment de cobésion de la majorité devicut, à time principal, une aume comme l'opposi-) Ainsi en a-t-il été de la constitution de commission d'enquête sur les privatisa-

▶ Philippe Séguin est député des

# Le préfet et des élus corses font l'objet d'un « avertissement » de la CNIL

Les 13 et 14 novembre derniers, une délégation de la Commission nationale de l'informatique et des Libertés, conduite par son président M. Jacques Fauvet, découvrait en Corse plusieurs fichiers douteux, dont un fichier manifestement illégal d'électeurs abstentionnistes constitué à la mairie d'Ajaccio. Des missions de vérification avaient été également conduites à la préfecture de Corse du Sud et à l'Assemblée de Corse, (Le Monde, du 17 novembre.) M. Henri Caillavet, commissaire chargé du secteur des collectivités territoriales, a rapporté devant la CNII., le 19 décembre, à propos des « errements accumulés par les diffé-rents services » en violation de la loi, selon les termes du communiqué publié par la CNIL à l'occasion de la présentation de ce rapport.

La commission précise qu'elle a pris acte « de l'engagement tant du préfet de Corse que du sénateur et maire d'Ajaccio de se conformer aux principes édictés par la loi, notam-ment en demandant la suppression de la liste des abstentionnistes ». La CNIL a néanmoins décidé d'adresser um « avertissement » an préfet, au maire d'Ajaccio ainsi qu'au président du conseil général de Corse-du-Sud. (Il s'agit, respectivement, de MM. Charles Ornano, Jean-Gilbert Marzin et José Rossi.) Une « lettre de rappel à l'observation de la loi » sera également adressée au président de l'Assemblée de Corse, M. Jean-Paul de Rocca-Serra.

Enfin, la CNIL, e invite sans desemparer à la régularisation dans les délais les plus brefs des applications

#### BIBLIOGRAPHIE

« Une certaine idée de mon père », de Philippe de Gaulle

# Une image familière

L'année de Gaulle commencera le le janvier prochain avec les multi-ples célébrations qui manqueront le centenaire de la naissance du général et aussi avec l'évocation des millésimes qui ont jalonné sa vic.

La production littéraire relative à de Gaulle qui ne s'est jamais tarie va connaître un nouveau jaillissement. Déjà les éditions Plon viennent de rééditer, dans la collection « Histoire contemporaine », toute une série d'ouvrages ayant traité de de Gaulle comme Un certain 18 juin, de Maurice Schumann, De Gaulle ou la France en général, d'André Frossard et d'autres évoquant la Résistance comme l'histoire du réseau Alliance de Marie-Madeleine Fourcade sous le titre l'Arche de Noé, ou La liberté souffre violence, d'Elisabeth de Miribel, la collaboratrice de de Ganile devenue carmélite ou encore Regarde-toi qui meures, de Brisitte Friand, agent secret de la France ibre devenue journaliste.

Plon réédite également mais en un seul volume l'ensemble des Mémoires de guerre de de Gaulle, ces Mémoires qui commencent par la fameuse phrase : « Toute ma vie je me suis fait une certaine idée de la France . Son fils, à son tour, nous révèle que, lui, « toute sa vie, s'est fait une certaine idée » de son père. L'onvage qu'il publie sous le simple titre de De Gaulle n'est pas une analyse de son œuvre ni une exégèse de Philippe d supplémentaire de ses textes, L'ami-

ral Philippe de Gaulle, qui a déjà publié en douze volumes toute la série des Lettres, notes et curnets du général, apporte cependant ici une confirmation : le général avait prévu de se retirer de lui-même de l'Elysée a le jour où il serait devenu octogé-naire », c'est-4-dire le 22 novembre 1970, alors que son septennat n'ex-pirait qu'en décembre 1972. On sait comment le référendum perdu du 27 avril 1969 a précipité sa décision qui a précédé d'un peu plus d'un an sa mort à Colombey-les-Deux-Eglises, le 9 novembre 1970.

L'ouvrage de Philippe de Gaulle -aujourd'hui sénateur RPR de Paris constitue surtout une incomparable iconographie de la vie du général. Pour la première fois, il public toute une série de photos inédites relevant de la catégorie des « photos de famille », avec ses enfants et ses petits-enfants et même an cours de pique-niques, dans des attitudes détendues mais où subsiste toujours un certain air de majesté! Cet album contient aussi les photogra-phies des grands événements qui ont entouré la vie publique du général mais selon un choix naturellement subjectif et qui révèle bien la perception qu'a pu en avoir alors son

ANDRÉ PASSERON

# Les contrats Etat-provinces permettront une meilleure répartition des fonds publics

1,650 milliard de francs en trois ans pour la Nouvelle-Calédonie

NOUMÉA

de notre correspondant

Les présidents des trois provinces et le haut-commissaire de Nouvelle-Calédonie ont signé, vendredi 22 décembre, les contrats de déve-loppement Ext-provinces qui vont injecter en trois uns 1,650 milliard de francs dans l'économie du terri-

Ces contrats de développement signés avec chacune des trois pro-vinces sont bâtis selon le modèle des vinces sont bâtis selon le modèle des contrats de plan Etat-région. Ils constituent le volet économique des accords Matignon. Dans l'esprit des signataires de ces accords, cet effort d'investissement doit prendre en compte les spécificités de chacune des trois provinces et permettre un rééquilibrage du développement éco-nomique du territoire entre le nord et les îles majoritairement indépen-dantistes et la province sud avec Nouméa, concentrant jusqu'à pré-sent l'essentiel des activités écono-miques, des infrastructures et de la population d'origine européenne.

La répartition des crédits d'Etat respecte la proportion imposée par les accords Matignon: 25 % pour la province sud et 75 % pour les pro-vinces nord et les îles, cette réparti-tion inégale étant destinée à assurer le rééquilibrage économique du ter-rétoire.

Pour la province des îles, l'Etat va financer 60 % des 275 millions de francs du contrat, qui vise surtout à développer la formation, améliorer les conditions de vie et les infra-structures portuaires et routières des

Pour ce qui concerne la province nord, les opérations inscrites dans le contrat de développement représen-tent environ 380 millions de francs, dont 47 % sont à la charge de l'Etat. Le président (FLNKS) de la pro-

vince nord, M. Léopold Jorédié s'est réservé lors de la signature la possi-bilité de renégocier avec l'Etat sur cette contribution (il réclame en par-ticulier près de 100 millions supplé-mentaires pour l'une profes transport mentaires pour une route transver-Le sud financera à 50 % un

contrat d'environ 480 millions de francs destinés à améliorer les condi-tions de vie, l'insertion des jeunes et à favoriser la création d'emplois.

Les quatre signataires ont tous insisté, y compris le représentant de l'Etat, sur la qualité du travail accompti mais aussi sur la rapidité extrême avec laquelle éins et fonctionnaires avaient dû travailler pour parvenir, depuis le 14 juillet 1989 (date d'installation officielle des provinces), à cette signature qui devait absolument, aux termes des accords Matignon, intervenir avant la fin de l'année. – (Intérim.)



**ARTS ET SPECTACLES** 



# M. Jospin : « Il n'y a pas à faire l'impasse

M. Lionel Jospin a participé, mer-credi 20 décembre, à un débat orga-nisé par le « Club des 101 » sur les thèmes de l'union de la ganche et de l'eurogauche. « Ces mots ont vieilli, a-t-il fait remarquer, mais pas les aspirations qu'ils recouvrent, » « En revanche, 2 poursuivi M. Jospin, Punion de la gruche s'est accompa-gnée d'un développement du PS et d'un déclin du PC qu'in s'est pas a un acctin au PC qui n'est pas achevé, malgré une stabilisation élec-torale. » « La victoire de François Mitterrand, en 1981, a été la victoire de l'union contre le Parti commu-niste, qui en était l'ennemi. En 1984, les communistes ont fait une fausse ambres : ils s'est est une fausse anaiye : ils n'ont pas cru que nous pourrious l'emporter sur la droite en 1988 après la défaite prévisible de 1986. » « Le Parti communiste a perdu une chance de peser sur nous

en voulant nous soumettre et non nous influencer », a indiqué M. Jospin, qui s'est sélicité de « l'acquis formidable » du Parti socialiste, « durer et exister ». « Mais nous avons évolué, a reconnu M. Jospin; du fait des délices et des illusions de la gestion qui pousse au modéran-tisme, le Parti socialiste s'interroge, ce sera sans doute l'objet du congrès. ll n'y a pas à faire l'impasse sur le PCF, je suis très content quand mon budget passe à l'Assemblée avec l'abs-tention des députés communistes, ce qui èquivaut, compte tenu des circonstances, à un vote pour, a ajouté M. Jospin, il n'y a pas à faire l'im-passe si une évolution se produit au Parti communiste, même si je n'y crois pas, le rassemblement resse un

----- de Madi. banes if gring & Raine, fund

> - - - W 70 70 70 in the state of th - x 3'8, E } A 100 ME · 17,544 - 於學 time the Think Land or I

> > de 64 150 L. SERTA co-bologe E ASSIST PA WILLIAM STATE OF THE PERSON. thister of . "[-40]

in the same with

ारणा पुत्र । **१ण शहरूक** 

The state of the s

- - 1 In bettemt

MANY BULL P. C. C.

· 《中文化学》

- - \*\*\*\*\* 李泽海泰

TOTAL PROPERTY.

一一一 经保护 电影中心

Chesist #4

ACT OF THE SE

一月 化水油 原理

15 100 . 胡柳 %

THE STATE STATE Chaire. . THE PERSONNEL Thinks. A 180 12 ME THEY TEST BE to the triggerance

MAGCNALES

the ter course is former for the The court of participation floor flooring e a Septemble of Manager The state of the s THE RESIDENCE AND ADDRESS.

The service of the second party and " . at water to be proved the . a magin the french appropries. I or in a mitales.

A CAMPAN SHE SEE or the special property and the " Se smarts " Dans 156 S TO SEE SEEDINGS AND SEEDINGS No Bridgered Schoolster at THE THE PARTY THE PARTY THE The street of technology

14 14 15 the law continued depart TE - to sylphone of Book die " "" " " " TE gragette derit fifte

Seine A lieben der E. f. the second on help The same of the same before the TO STANDARD BOOMS " Tier a fel die geriede ! File Stated | Book and

ar after spreading the man 

# SOCIÉTÉ

**RELIGIONS** 

Dans son message de Noël

# Le pape lance un appel à la solidarité de l'Europe en faveur des pays de l'Est

Dans son message de Noël, lancé moment unique et providentiel que vit le devant dix mille tidèles depuis le balcon de la place Saint-Pierre à Rome, lundi 25 décembre, le pape a souhaité que « l'Europe ouvre son cœur pour comprendre at recevoir les problèmes des nations oui demandent son aide >. € Que notre vigueur et générosité à l'appel de ce

promis à une espérance meilleure. » Jean-Paul il a, en particulier, prié « pour la noble terre de Roumanie qui célèbre Noël dans la douleur pour tant de vies humaines tragi-Europe, a-t-il ajouté, sache répondre avec quement perdues et dans la joie d'avoir repris le chemin de la liberté ».

Ce message a été prononcé à la télévimonde, comme délivré d'un cauchemer et sion en une cinquantaine de langues. Les offices religieux de Noël célébrés dans la diversité des confessions à Berlin, où se sont retrouvés pour la première fois les Allemands des deux côtés de l'ancien mur. puis à Budapest, à Prague, à Bucarest et à Sofia, ont été largement retransmis par la télévision, ce qui constituait dans chacun de ces pays un événement sans précédent.

# La victoire de la liberté religieuse

Dans son message de Noël 1989, le pape a souligné une fois de plus combien « l'Europe reste profondément marquée par l'empreinte de l'Evangile, sa conception de la dignité inviolable de l'homme ». Il a souhaité l'aide de l'Occident aux a souhaite l'aide de l'Occident aux pays de l'Est. Jamais, depuis l'élec-tion en 1978 du premier pape slave de l'histoire, la cause des peuples et des cultures de l'Europe de l'Est n'avait été autant défendue et pro-mue dans la conscience catholique accidents le

A-t-on assez souligné la part A-t-on assez sonigne la part prise par les croyants de toute confession, pasteurs, prêtres, évêques ou simples militants, dans les changements majeurs qui, en trois mois, viennent de bouleverser la carte de l'Europe? Le dernier exemple en date – et le plus tragique – a été l'action du pasteur Tokes en Roumanie, militant de longue date des droits de l'homme, nès comu dans les milieux œcumé-niques, dont le déplacement forcé par les autorités de Timisoara avait déclenché les émeutes du

Le retour à la liberté et à la démocratie se confirme dans les pays de l'Est. La propagande athée reflue. La contrainte religieuse, notamment dans l'enseignement, se desserre. Les églises se rouvrent au culte. Les congrégations religieuses

rentrent au pays. Les hiérarchies ecclésiastiques se reconstituent. Avec précantions et sans triompha-lisme, cette avalanche de bonnes nouvelles est accueillie, dans les milieux croyants et les Eglises européennes, comme le résultat des longues décennies, hachées par la répression et la persécution, de lutte pour la liberté religieuse. Celle-ci se serait élargie dans cette sorte de revendication plus vaste pour tous les droits civils qui abou-tit aujourd'hui.

#### < La vérité et le pardon »

Qu'il s'agisse des catholiques en Pologne, des juifs en URSS, des protestants en Allemagne de l'Est on en Hongrie, des orthodoxes dissidents à Moscon, des grécocatholiques en Ukraine, le revendication était partout la même. Chez ces non-violents, elle visait non pas d'abord l'élimination du système politique – d'où peut-être le caractère pacifique, à l'exception dramatique de la Roumanie, de cette tique de la Roumanie, de cette « révolution dans la révolution socialiste », – mais le droit pour chacun de prier son dieu à sa

et chacun à sa manière, des hommes comme Soljenitsyne dans décennie suivante, des militants comme les refuzniks en URSS, ceux de Solidarité en Pologne, de la Charte 77 en Tchécoslovaquie (qui compte au moins un tiers de croyants), ont joné un rôle capital, malgré un contexte défavorable, dans l'évolution des mentalités et la préparation intellectuelle des évé-nements d'aujourd'hui.

Pour toutes ces personnalités et tous ces croyants militants de la liberté religieuse et des droits de l'homme, les frustrations nées de la coupure en deux de l'Europe n'étaient plus seulement formulées en termes politiques. Elles l'étaient de plus en plus en termes culturels, de plus en plus en termes culturels, historiques et spirituels. A vouloir séparer. l'aspect politique et l'aspect éthique des situations, les pays officiellement athées ont subi une sorte de « schizophrénie », vient de commenter un porteparole du Vatican. M. Gorbatchev lui-même en a tiré les couséquences, comme le montre quences, comme le montre l'ampteur des révisions idéologi-ques dans son pays et des pro-messes qu'il vient de faire publi-quement, au Vatican même devant le pape, en faveur de la liberté de ence et de religion dans toute l'Union soviétique.

Quelle contribution ces croyants

vont-ils apporter à la phase de tran-

sition démocratique et à la mise en place des nouvelles institutions? On a entendu des Roumains regretter l'absence dans leur pays de mouvements d'expérience, popu-laires et pacifiques, comme Solida-rité ou Charte 77. L'archevêque de Paris, Mgr Lustiger, vient de déclarer que la tâche la plus diffi-cile serait de « pardonner » et de s'habituer à la « vérité » dans des pays dont certains ont pen d'expé-rience démocratique et qui n'ont vécu que sous le poids du « men-

songe ».

L'« instrumentalisation » des Eglises au service de la moralisa-tion de la société désirée par M. Gorbatchev et la nouvelle ge ration des dirigeants de l'Est ne serait pas sans risque. Les Églises martyres d'hier, leurs héros persécutés, connaissent sujourd'hui une nouvelle légitimité, mais pour quel projet? S'agit-il de reproduire les modèles d'hier, où elles jouaient un rôle d'encadrement moral de la société, ou d'accepter dans ses propres rangs le jeu démocratique et pluraliste devenu la règle dominante? A vouloir restaurer des modes de fonctionnement anciens autoritaires et homogènes, le capital de sympathie acquis par les Eglises de l'Est, notamment auprès des jeunes, serait vite dilapidé.

BERTRAND POIROT-DELPECH

## DIAGONALES

이 나라나의 말을

permettoni

A scène se passe à Berlin-Est le 4 novembre dernier, veille de tous les éclatements. Une manifestante porte feit maintenant. Dans un gesta digne d'une Vierge de Giotto, elle tient la main en conque au-dessus du petit visage rougi de sommeil. Tout, en elle, exprime une joie sans ombre. Et pourtant des larmes brillent à ses joues. Pourquoi ? s'inquiète un ami. Morte cet été, se mère « n'aura pas connu CA ».

La même scène, mais inverse, se repro-duit le 17 décembre, à Moscou. Dans la foule qui piétine devant le palais des Komsonois que perure pavent la passa des Komeo-mois, pour saluer la dépouille de Sakharov, un homme sourit inexplicablement. A quelle pensée ? Disparue depuis peu, son épouse, par bonheur cette fois, ∢ n'aura pas connu CA ».

Quand l'Histoire s'affole, comme ces temps-ci, notre pansée se tourne volontiers vers les êtres chers qui, à quelques jours près, à quelques heures parfois, n'auront pas vécu ce qui nous exalte ou nous désole, et ou'il est si doux de partager.

D'où vient, à ce propos, que les grands événements collectifs rapprochent les indi-vidus, embrasent les amants ? Dans l'Edu-cation sentimentale, l'effervescence de la rue ajoute aux émois intimes de Frédéric. Les livres de souvenirs traduisent souvent une allégresse personnelle liée à l'accélération de l'actualité. Comme si cela nous rassurait que les deux durées, celle de tous et la nôtre propre, tellement distinctes d'ordinaire, s'écoulent enfin d'un même rythme.

Ce n'est pas saulement affaire d'émotions complices. Les réactions de certains esprits nous manquent. Qu'auraient pensé de ce que nous vivons les visionnaires d'hier, qu'ils se soient beaucoup trompés ou jamais ? Que diraient de Gaulle, Sartre, Aron, Camus, Ara-

Au fait, j'y pense, les vivants dont l'avis nous importe se font rares. Il paraît que c'est mieux ainsi, qu'on en avait soupé, des maîtres-penseurs, qu'il en va de notre maturité. Il n'empêche : quel silence des beaux esprits, comparé au tumulte de ce qui arrive ! Et ce ne sont pas les bilans de la décennie tels qu'ils envahissent journaux ou antennes, et tels que la fin de période les lificipalise qui perplayant ce vide.

ridiculise, qui peupleront ce vide. A défaut d'explications, dont on se passe, en affet, comme des systèmes qui les inspiraient, quelques

pronostics ne feraient pas de mal. On a beaucoup remarqué qu'aucun expert Patente n'avait annoncé les bouleverseCadeau

d'extravaguer, n'avaient rien vu venir d'aussi follement inespéré. Le pire garde ses séduc-tions. Le Pentagone avait-il seulement retenu la perestroita et ses suites parmi les scénarios possibles du siècle finissant ? La surprise générale renforce le prestige de Gor-batchev, qui apperaît du même coup comme le seul chef d'Etat à voir prévu, et voulu, les choses. Voulu, jusqu'à quel point ?

Noël

Le tableau de l'échec économique en URSS n'est plus à faire. Tout de même, comment ne pas y insister, et par des impressions puisque les statistiques demeu-rent rares, ou cachées ? Retrouver Paris, et le Paris des achats frénétiques des fêtes, après seulement une semaine à Moscou, cela fait moins l'effet d'un dépaysement que d'une plongée dans le passé le plus noir, pour peu qu'on ait connu les pénuries de la

« Quand il n'y en a plus, il y en a encore I », dissit-on alors. C'est vrai, les disettes sont lentes à devenir famines, la débrouillardise en retarde les effets, singulièrement dans un peuple resté paysan pour une large part ; mais les corps et les esprits sont déjà installés dans la lourde obsession

J'ai reconnu là-bas des réflexes oubliés depuis l'Occupation allemande à Paris. Au Gourn, comme dans les marchés kolkhoziens, des queues se forment pour moins que rien : un bouquet d'oignons confits, un poignée de fèves, un épi de meis; un cageot de pommes de pin. Les anciennes meisons de bois tombent en ruine derrière les palais statiniens, dont les fastes ont perdu leur reste de sens. Les enfants manquent de lait. La mortalité infantile serait en hausse. Sei et sable font défaut pour combattre l'enneigement des rues. Seuls respirent le luxe, non sans absurdité, les marbres et les bronzes funéraires du métro, ainsi que les éventaires d'œillets qui s'improvisent aux stations, entre deux portes démantibulées. La chapka su ras des yeux, le regard au loin, les Mos-covites envahissant en silence les escalators ments de l'automne. Même les astrologues aux pentes vertigineuses, ou les trolleybus boueux, impatients de rejoindre, dès quatre

heures de l'après-midi, leurs alignements de

ONSÉQUENCE d'un marasme que des rumeurs disent amplifié exprès par hostiles à la politique nouvelle : le faible pou-voir d'achat de la population ne trouve même pas à s'employer. L'existence de échappé aux affairistes d'Allemagne fédérale et d'Italie, plus prompts que les Français à profiter de l'aubaine. Des Fraetime, des pizzerias et des « grandes surfaces » pourraient surgir bientôt là où ne s'entrouvrent pour l'instant que des restaurants aux horaires de cantine, aux cartes affligeantes, et des échopes aux quinquets, aux ersatz et aux odeurs de ville fraîchement bomberdée.

Sera-ce un bien ? Personne ne peut répondre à la place de qui connaît la faim. Toistoil, lui, était formel. Dans une de ses dernières lettres à M. L. Obolenskaïa (22 mars 1906, Gellimard, p. 328), il mettait en garde son pays contre l'e impasse a où s'étaient engagés les progrès européens, au regard de la fratemité et de la vertu.

Ces deux valeurs, aucune idéologie n'a réusai à en atténuer l'éclat aux yeux d'un public qui revoit des pièces comme les Pos-sédés avec les joies du dessillement (ca mot, négligé, mériterait de reprendra de l'usage pour qualifier l'état d'esprit qui se répand un pour qualmer l'etat à deprit qui se repart un peu partout à l'Est, à tout propos). Partages entre la générosité et la tentation du terro-risme ou du despotisme, les personnages de Dostolevski apparaissent de nouveau dans leur ambiguîté — autre notion qui n'avait plus cours et reprend force, en même temps que l'irrationnel et le mysticisme. L'âme ruese (éternelle ?) va-t-elle repoussar, après sobante-dix ans de dialectique matéria-liste ? Trouvera-t-elle le compromis rêvé par Toistoi, et par l'Occident d'aujourd'hui, entre l'envie d'enrichissement et l'aspiration

Le libéralisme n'est pas pour demain en URSS. Les conservateurs se liguent pour faire entendre à l'opinion que les difficultés quotidiennes pourzient bien provenir des franchises accordées à une poignée d'intellectuels. L'Etat de droit est à bâtir de toutes piècas : l'appareil du Parti continue de décider, sans recours possible, des candidatures

Mais, de la rue moscovite, des conversations et des attitudes délivrées des peurs anciennes, monte l'évidence que le besoin de liberté résiste à quatre générations d'étouffement, et qu'il tient bel et bien d'un instinct. Pour un cadeau de Noël, c'est un cadeau de Noël !

MÉDECINE

Dans le Loiret

# Deux élèves meurent des suites d'une méningite cérébro-spinale

d'une méningite cérébro-spinale. auprès de leur médecin pour Deux autres élèves, dont l'un subir des examens de contrôle. d'un autre établissement, le LEP Jeannette Verdier, ont été placés en observation à l'hôpital de Montargis. A la suite d'un appel de la préfecture du Loiret, les mycine.

Deux élèves d'une classe de seconde du lycée Durzy, un éta-blissement technique de Mon-targis (Loiret) sont décédés rendre dans les services dans la nuit de Noël, victimes d'urgence des hôpitaux ou Sept cas douteux ont été détectés lundi 25 décembre et tontes les personnes examinées se sont vu prescrire de la rova-

# Des mesures urgentes

Selon les informations commu-niquées par le secrétaire général de la préfecture du Loirer, les deux cas mortels de méningite recensés à Montargis sont des cas de méningite cérébro-spinale dus à une infection par méningocoque. La méningite cérébro-spinale se caractérise par l'apparition extrê-mement rapide de symptômes qui sont d'emblée inquiétants (fièvre élevée, raideur de la nuque, troubles de la conscience puis installa-tion d'un coma). Dans ce contexta, la vie du malade tient à la sûreté et à la précocité du diagnostic, la moindre suspicion de méningite devant imposer une hospitalisation en urgence dans un service spécialisé. En cas de méningite à méningocoque, l'administration d'un traitement antibiotique adapté permet d'anrayer l'infection et de sau-

Compte tenu du risque de transmission interhumaine du germe par voie àérienne, le recensement de plusieurs cas de ménin-gite à méningocoque impose une série de mesures permettant de prévenir tout risque d'épidémie. On dispose d'un vaccin mais qui n'est efficace que vis-è-vis de deux types de méningocoque (les types A et C) et qui ne peut donc être administré qu'après identification du germe en cause, ce qui, semble-t-il, n'a pas encore été fait

L'autre mesure qui doit impérativement être prise par les auto-rités de santé publique concerne préventif (la Spiramycine ou la Rovamycine en particulier) chez les personnes ayant récemment été

au contact de malades. L'information précise de la population et une surveillance médicale étroite autant que l'on aboutisse à l'installation toujours possible d'une psychose généralisée.

A cet égard, il ne semble pas que les autorités du Loiret scient parvenues à maîtriser parfaitement la situation. La décision d'effectuer des prélèvements de gorge à plusieurs centaines de personnes apparaît en outre, aux yeux des spécialistes, comme une décision tout à fait regrettable parce que sans efficacité. On sait en effet qu'il existe de nombreux « porteurs sains » de méningocoque, ce germe pouvant être retrouvé dans l'oro-pharynx sans qu'il y ait pour autant risque de méningite.

D Séismes au Canada et en Tuni-sie. – Les villages des indiens Inuit, situés dans le Nord canadien, ont été secoués par un fort tremblement de terre de magnitude 6,3 sur l'échelle de Richter, lundi pes avoir fait de dégâts. D'autres secousses d'une magnitude 3,3 degrés, ont été perçues en Tunisie, dans les environs de Gaisa. — (AFP.)

d'eau en Dordogne. — Dix com-munes de Dordogne sont privées d'eau depuis le 25 décembre au matin, par suite d'un acte de van-delisme commis pendant la nuit du réveillon, sur le château d'eau de Maurens.

# Lettres et pensées du Prince de Ligne

d'après l'édition de Madame de Staël

Présentées et annotées par Raymond Trousson « Il n'y a rien dans cette masse de littérature qui soit plat ou indifférent... Ces mots méritent d'être historiques... Excellente étude de Raymond Trousson » (Jean Dutourd de l'Académie françoise. Le Point). Collection-In Texte Tallandier

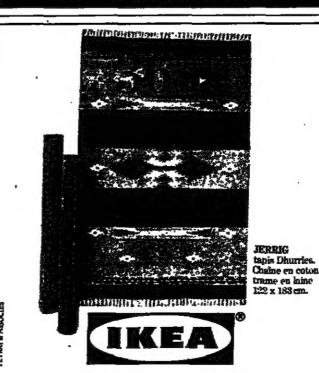



Samuel Beckett : « En attendant Godot », 1961.

# De la solitude au Nobel

Samuel Beckett est né le 13 avril 1906 dans la banlieue de Dublin. A dix-sept ans, il entre au Trinity College de Dublin, où il étudie le français et l'italien et découvre Dante. En 1928, il se rend à Paris où il séjourne deux ans. Il y est lecteur d'anglais à l'Ecole normale supérieure et y fait la rencontre de son compatriote James Joyce, avec qui il va se lier.

Il écrit, en anglais, ses premiers textes en 1929: un essai sur Dante, Bruno, Vico, Joyce. Mais c'est à Paris qu'est édité, per Nancy Cunard, son premier texte, un poème: Whoroscope. L'année suivante paraît à Lon-dres son essai sur Proust. En 1933, à la mort de son père, il s'établit à Londres où il vit très pauvrement. Il y écrit, sans succès, More Pricks than Kicks (1934), et, dans la plus extrême

> CALENDRIER DES ADMINISTRATEURS DE CONCERTS Kathryn

HARRIES

Pinno MOZART, FAURE HUMANN, DEBUSSY LES ARTS

**FLORISSANTS** Dir.: William CHRISTIE

Soprano Michael POLLOCK

MBERT, COUPER CHARPENTIER MONTECLAIR

solitude, Murphy, qui ne sera La vie de Beckett, fuyant toutes publié qu'en 1938. La vie de Beckett, fuyant toutes les mondanités, toutes les mani-

En 1937, il s'installe à Paris et fait ses premiers essais d'écriture en français, notamment la traduction de Murphy. Pour échapper à la Gestapo, en 1942, il se réfugie dans le Vaucluse où il vit de travaux agricoles tout en écrivant la nuit, en anglais, Watt. 1946 : retour à Paris, il écrit,

en français, Mercier et Camier, Premier amour, et des nouvelles. Il écrit également en 1947 une pièce de théâtre, Eleutheria, encore inédite aujourd'hui. Cette même année, paraît aux éditions Bordas sa traduction française de Murphy Ce n'est qu'en 1951 que

Jérôme Lindon et les éditions de Minuit donnent leur véritable chance à l'écrivain, dont l'œuvre demeurera définitivement liée à la maison de la rue Bernard-Palissy. Molloy et Malone meurt, deux romans, paraissent cette année-là, mais c'est la publication d'une pièce de théâ-tre, En attendant Godor (1952), qui assure rapidement à Beckett une renommée internationale.

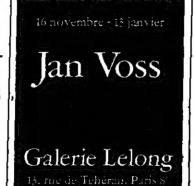

16, rue Antoine-Bourdelle, 75015 Paris ouvert tous les jours, sauf lundi, de 10 h à 17 h 40 Métro: Montparnasse-Bienvenue ..

les mondanités, toutes les manifestations médiatiques, se confond dès lors avec la liste de ses ouvrages, écrits d'abord en français et qu'il traduit le plus souvent lui-même en langue anglaise : Nouvelles et textes pour rien (1956), Tous ceux qui tombent et Fin de partie (1957), D'un ouvrage abandonné (1958), la Dernière Bande (1960), Comment c'est (1961), Oh! les beaux jours (1963), Comédie et actes divers (1965), Têtes mortes (1967), Watt (1969), le Dépeupleur et Mercier et Camier (1970), Pour en finir et autres foirades (1976), Pas (1978), Compagnie (1980), Mal vu mal dit (1981), Catastrophe et autres dramaticules (1982), l'Image (1988) et Sou-

# Discrétion

bresauts (1989). Samuel Beckett avait obtenu le prix Nobel

de littérature en 1969.

La mort de Samuel Beckett a été entourée d'une exceptionnelle discrétion, comme sa vie. Décédé à Paris vendredi on, d'une embolie pulmonaire, a été enterré mardi 26 décembre - au cimetière Montpamasse, dans la plus stricte intimité. La nouvelle a été annoncée aussitôt après par son éditeur et ami Jérôme Lindon, directeur des Editions de Minuit, où a paru toute son

PROSCENIUM 35, rue de Selne, 75006 Parls 43.54.92.01 JEAN COCTEAU

Centenaire

# La mort de

Suite de la première page

Il disait que l'anglais était devenu à son tour une langue étrangère pour lui, comme le français comme toute langue.

An bont de quelque temps, il ne savait plus s'il avait d'abord écrit son texte en anglais on en français. Depuis des années, il assurait lui-même la traduction dans l'autre langue. Car il s'agissait bien d'une traduction et non d'une nouvelle version, comme on le soutenait quelquefois. Chaque texte avait sa version originale. Becket traduisait en mot à mot, S'il ne trouvait pas l'équivalent exact, il préférait couper. Or, dans les dernières années, le français a repara comme langue d'origine, Mal ou mai dit, Catastrophes, Quoi où. Mais l'un de ses derniers textes, écrit en anglais, s'est révélé intraduisi-ble dès le titre Worstward. Écrire c'est s'inventer soi-même dans les mots d'une autre langue.

On croyait l'œuvre de Beckett étrangère à toute préoccupation politique. En vertu de l'axiome. l'apolitisme est de droite », les esprits raides de la gauche doctrinaire avaient même tenté de le faire passer pour un écrivain de droite. Plus subtil que ces derniers, Cioran a eu raison de voir en lui « un de ces êtres qui font concevoir que l'histoire est une dimension dont l'homme aurait pu se passer ». Encore une évi-dence à réviser! On l'a vu prendre parti sur le tard pour des individus, Arrabal, Vaclav Havel et même Jack Lang! Ses essais dramatiques récents, tels Catastrophes et Quoi où sont les œuvres engagées d'un auteur qui fuyait l'engagement, les pièces les plus hautement politiques de la période récente,

#### La vieille souffrance

Dans ces jeux de doubles, Beckett établit entre le rapport de l'écrivain à sa création et la manipulation du sujet par les pouvoirs totalitaires des analogies inquiétantes. Il avait une manière de lier ensemble la crite dans sa condition d'homme et l'écriture comme entreprise de manipulation de l'homme sur luimême et ses doubles, qui nous a paru de plus en plus essentielle à son œuvre. Quelle que soit l'interprétation donnée des couples Mercier-Camier, Pozzo-Lucky, Ham-Clov, leur vérité n'est accessible qu'à travers la relation de l'auteur à ses créatures, le père, Dieu, l'écrivain, tous des géniteurs dans un monde où, selon le mot de Baudelaire, « Vivre est un mai ».

Enfin on croyait les pièces de Beckett réservées aux théâtres de poche, boîtes scéniques où le spectateur est dans une proximité immédiate et frontale avec l'acteur. Or on a vu récemment En attendant Godot faire concurrence au Cercle de craie caucasien devant trois mille personnes dans la Cour d'honneur du Palais des papes. Et au théstre Gerard Philipe de Saint-Denis, quelques dizaines de spectateurs placés au balcon avaient besoin de tout l'espace vide et nocturne du parterre pour atteindre la tête de l'acteur David Warrilow suspendue dans le noir de Cette fois.

Beckett n'aura donc jamais cessé de nous surprendre, lui, l'écrivain par excellence répétitif, par son énergie à ressas vicille rengaine, la vicile antienne, la vicille souffrance, la vieille errance, et la série conti-nue : la pauvre vieille pouilleuse de terre, le vieux cri paroxystique « Chante ta chanson, Winnie . - Lui, il ne vieillissait pas. Un demi-siècle à Paris, dans le même quartier, rive gauche, entre Montparnasse et les Gobelins. La maison d'Ussy en Seineet-Oise, construite en pleins champs avec ses premiers droits d'auteur, pavillon de banlieue entouré de hauts murs à tessons : il s'y rendait par le train et, pour les derniers kilomètres, la 2 CV de ses débuts dont il avait perdu la clé. Le même appartement depuis vingt-cinq ans, boulevard Saint-Jacques. Pour la valeur symbolique, on se doit de préciset « entre la prison de la Santé et l'hôpital Sainte-Anne ». Ceux du quartier le rencontraient parfois. Toujours seul. Depuis des années, il donnait tous ses rendez-vous au café de l'hôtel PLM Saint-Jacques, à jours et à heures fixes. Il ne voyait plus que quelques amis, des metteurs

en scène, des spécialistes de son

œuvre. Il les écoutait, amusé,

suivre les fausses pistes dont il

avait sciemment semé son

œuvre, lui conférant ambiguité

et polyvalence. On doit croire

Roger Blin quand il confiait :

- Dans Godot il y a tout ce que tout le monde y a vu. Toutes les

interprétations du texte les plus

farfelues et les plus sérieuses ont été placées là par Beckett. »

Par la suite, celui-ci n'a cessé d'effacer, de simplifier, de dénu-Rappelons-nous l'arbre de Godot ! On y a vu un rappel du paysage irlandais, l'arbre double du judéo-christianisme, l'arbre da Bien et da Mal et le bois de la Croix, l'exercice nº 52 du yoga schéma à une répétition et, pourquoi pas ? l'arbre mort du vieux sage japonais dont il est question dans le Sacrifice de Tarkovski. Mais c'est d'abord tout simplement le seul élément de décor traditionnel qui meuble le vide de la scèce : « Route à la campagne, avec arbre. Soir -. Beckett se moquait de la sobriété de ces indications sceniques qu'il attri-

que lointaine. Dans les pièces suivantes, les précisions méticuleuses se développent à mesure que le texte des acteurs se réduit. Comparez le texte de Quoi où, para aux Editions de Minuit, déjà court, avec celui qu'on entendait au Petit Théâtre du Rond-Point : il ne reste presque rien. Les œuvres de Beckett sont inépnisables. La

buait, non au dépouillement

essentiel anquel il est parvenu

ensuite, mais à son ignorance de

la réalité théâtrale à cette épo-

de sens les moindres détails. Mais le metteur en scène doit toujours se méfier de toute vieillerie métaphysique.

Beckett considérait Fin de partie comme sa pièce la plus rigoureuse, la plus accomplie, la plus conforme à son projet. C'est aussi celle qui se prête le plus aux boursouflures allégoriques, Pour sa seconde mise en scène, en 1960, Roger Blin dut, à la demande de Beckett, gommer tout ce qui paraissait trop évident dans le personnage de Ham, le vieux clown, le vieux roi, le Dieu déchu, tout l'appareil du cirque, du théâtre shakespearien. de la mythologie judéochrétienne. Trop de choses, de mots, de sens. La rencontre entre Beckett et Blin reste pour nous exemplaire.

#### Un malentenda **fécond**

« Je dois tout à Jérôme Lindon et à Roger Blin », répétait-il. l'éditeur de Molloy, le metteur en scène de Godot, grâce auxquels les romans et les pièces de l'auteur irlandais ont été reconnus en leur temps comme des productions géniales. Or on se rend compte aujourd'hui que, entre le metteur en scène et l'écrivain, à travers leur « solidarité de maigres -, a peut-être existé le même malentendu fécond qu'entre Tchekhov et Stanislavski. Roger Blin a secentué les éléments tragiques et religieux que Beckett avait bien mis dans ses pièces, mais qu'il n'a cessé par la suite de minimiser. Dans les discussions actuelles,

les mises en scène de Blin, pourtant légendaires, sont presque toujours critiquées à l'avantage des réalisations récentes, surtout anglo-saxonnes, celles de Alan Schneider, Lou Breuer, David Warrilow, plus novatrices. Sur le pessimisme tragique, sur la catastrophe ontologique, sur la désolation beckettienne, tout semble avoir été dit en trentecinq ans de beckettologie à

On assiste à un mouvement de mode qui pent se résumer ainsi : vaux sont pessimistes et tragiques. Beckett on Shakespeare on Kafka sont optimistes et rigolos. » Au bout, la banalisation et l'appauvrissement. La part de l'humour est importante dans le travail de Beckett. Elle est immense dans les œuvres de la période triomphaliste, de Molloy à Fin de partie.

Elle a même conduit à substituer la figure du clown à celle du clochard alors que le clochard et le clown étaient justement la face désolée et la face hilarante indéfiniment réversible de la créature beckettienne, cet être désemparé, cette entreprise que nous sommes tous à l'état d'épave, dont parlait Georges Bataille. Le public n'a cessé de se diviser entre ceux qui recevaient avec angoisse les grimaces du clown triste et ceux que cette pitrerie métaphysique faisait rire. Telle est la grande ambi-

- 2000 THE PERSONS

samuel I

a demand the second

m canten de

at it made before

Can Sante Sales

ar all a form

14年17年21年 通

· 山山 安徽 新 新

April 366 1196

to the state of Marie

ST. THE PROPERTY.

THE PERSON

- 大大老性的學術的

Committee Commit

en i breiteite 🎉

The State State of the state of

: Striketer La

the target than that

n antentante, ideffic

THE RESERVE THE PROBLEM

gera birante.

a markette from he

· 物质体 \$100 Na

TARINE CO STATE

- in indiament 🖟 🗯

- Stize, & Hope Willy

THE RESERVE

17 1 25 B 2 2000

Pictor.

E 100 . 10

4454

100 m

-

10 (B) 10 (B) 10 (B) 10 (B)

No. TA

-

\*\*

cont of

Tint me

7中海流 . 【

SETT W

Said & J

AND THE PERSON

ALIES BE

24. T. 18

sufficie d

Dunne

4-476

(4 William)

-

LANE BROOK &

. Fich & both

The State of the S - AN INCOME PROPER HERMALS & M TRIBET CALFE ME .es d'ester appen. : The day grander "上午也多。 南 建铁铁铁铁矿 THE PARTY OF MARKET. Se sens bereite THE PARTY PARTY IN to the Plante Stan

> 1年(各州)和田縣 臺 THE TRANSPORT

100 11 · 特别的 (神学 ) 图

une a

# DU MARDI 26 AU VENDREDI 29 DÉCEMBRE RTL VOUS OFFRE L ROUTE DE L'ESPACE. LES PLUS CÉLÈBRES SITES DE L'ESPACE LA CITÉ **SPACE CAMP** CAP KENNEDY .\* **KOUROU** (CANNES) DES ÉTOILES . (MOSCOU) JULIEN LEPERS «LES AMBASSADEURS» - 8 H 30

に見れる

1234

46.44

1 1 2 2 2 2

. . . . . . . . .

1 1152.2

11.11

the transfer of

10000

1.14.22

Service E

1.00

1.00

A 172 S

1 1 16 7

1.4%

·. • • • • •

- 1 ttl

1.00

---

10.5

27.3

700 1 (1) 1 (4)

10-1202

# CULTURE

# Samuel Beckett

sée, sur la narrativité de son théâtre et sur la théâtralité de son récit. Elle rejoint une autre Rien n'est plus réel que le tien - - et l'on pourrait en ajouter une troisième que Beckett n'a jamais formulée mais qui sous-

intuitions, ou bien l'on retombe dans la vieillerie métaphysique et symbolique, ou bien l'on désamorce la charge subversive de l'œuvre en la privant de toute profondeur et de toute significa-tion. Le clown et le clochard ont fait leur temps. Depuis long-temps, l'un a quitté le cirque, l'autre a déserté la décharge. Le cirque et la décharge ont fait place à des lieux abstraits, cylindres et espaces nus des no man's land de fin du monde où agonisent les derniers vivants. L'humour beckettien n'a cessé de se détériorer à mesure que la présence de l'homme sur la scène, celle du théâtre ou celle de l'écriture se réduisait à un corps un, rose et tiède, à une tête coupée, à une bouche, à une

Si l'on perd de vue ces trois

#### Un double engagement

Et voici un autre malentendu. aussi grave et aussi fécond peutêtre. Beckett s'accrochait à la différence de nature entre les proses et les textes dramatiques. Une certaine fatigne des grandes pièces, trop jouées, a poussé néanmoins les metteurs en scène, même parmi les plus proches de hi, à faire théâtre de tout texte de Beckett, écrit ou non pour la scène. Beckett renaclait toujours, mêmo s'il lui est arrivé d'aider, par exemple, Pierre Dux à établir la version scénique de

Compagnie. Il devait beaucoup au théâtre. Trop sans doute. Il lui en voulait un peu, surtout à Godot auquel il reprochait d'avoir occulté queln le reste de son œuvre ses récits surtout. Et aux yeux de certains beckettiens, purs et durs, l'entreprise théâtrale aura toujours moins de nécessité que l'écriture romanesque. La recon-naissance de l'écrit beckettien à travers le monde est pourtant née d'un double engagement de l'auteur, dans la langue française d'abord, dans le théâtre ensuite, même s'il est vrai que Godot a d'abord été, pour lui, une « merveilleuse diversion » pour échapper à l'affreuse tension provoquée par Molloy et par Malone

Dès le début, les personnages soupconnent que leur condition est d'essence théâtrale. Vladimir et Cotragon, c'est Mercier et

et le comique de l'homme ne théâtre qu'ils étaient déjà sans le sont pas soulement inséparables, savoir. La conscience de leur ils sont les paroxysmes l'un de condition théâtrale reste à l'état l'autre. L'intuition centrale de d'ébauche, fait l'objet de calem-Beckett se résume sans doute à bours minables. Ils se sentent cette proposition : « Rien n'est « servis sur un plateau ». « On se plus grotesque que le malheur.
C'est elle qui est à l'œuvre dans le travail de Beckett sur la forme roman et du théâtre, de l'écriture et le fond, sur les mots et la pen- et du jeu, du personnage et de l'acteur.

L'homme-acteur est déjà pré-sent dans les premiers écrits de proposition de Comment c'est. l'écrivain, qui naît en français « Rien n'est plus réel que le entre 1945 et 1950, à cheval sur le roman et le théâtre, encore emberlificoté dans l'écriture et, déjà, cherchant à s'évader dans tend son anti discours : « Rien le jeu, fondant ce minne scriptun'est plus essentiel que l'inessentiel. » le jeu, fondant ce minne scripturaire qui constitue à proprement
parler le style de Beckett. D'ailleurs, dans les Textes pour rien, une courte allumen est faire à Pozzo: « Pozzo, pourquoi est-il parti de chez lui? Il avait un château et des serviteurs, » Quel est donc le « chez lui », le home d'où est parti Pozzo, sinon une autre histoire, un roman peut-être que Beckett avait commencé d'écrire, un autre théâtre. le théâtre de l'écriture ?

Tout commence any premières lignes de Molloy quand un guetteur, Molloy lui-même saus doute qui dit « je », dissimulé sur une hauteur contre la paroi d'un rocher, observe deux hommes qui se croisent à la sortie d'une ville. Image inoublis-ble. Venus de nulle part, n'allant nulle part, de leur déambulation clownesque, les deux marcheurs beckettiens se sentent regardés, comme Vladimir (« Moi aussi un autre me regarde »), comme Winnie et tous les autres ( - Quelqu'un me regarde encore - ). Il y a quelque chose à voir et à dire, mai vu mai dit. Voir un voir, des yeux sur des yeux. Dire un dire, des mots dans les mots ; le jour où l'écri-vain a compris qu'il devait aller de plus en plus loin dans l'entreprise de mal voir pour mieux mul dire, notre Proust, notre Joyce, notre Céline du second demisiècle était né. Mais aussi notre Dante, notre Pascal, notre Sha-

#### Ecrimia de l'empêchement

Les lecteurs out longtemps concentré leur attention sur les écrits de la période triompha liste. En 1962, Beckett écrit presque simultanément son der-Comment c'est et sa dernière grande pièce (en anglais) Happy days. Pas mal de lecteurs ont alors le sentiment d'avoir tiré de lni tout ce qu'ils pouvaient en tirer. Voyez les confidences d'un certain nombre d'écrivains qui semblent en être restés à Malone meurt et à En attendant Godot.

En mal de sujets pour leur thèse, les spécialistes redécouvrent alors les poésies, les essais les nouvelles d'avant-guerre, les écrits de sa période anglaise. Cenz qui le connaissaient alors ont beau jeu de dire qu'ils pressentaient son génie. A quarante ans, prisonnier du stéréotype de l'avant-garde, Beckett avait tout d'un raté, comme le Stendhal Camier prenant conscience qu'ils des premiers brouillons ou le

Proust de Jean Santeutl. Et soupir, c'est ca qui vous ravi-pourtant l'essentiel était là, gote... D'où l'étrange joie qui informe, gratuit, jusque dans émanait de ses récits, de ses Murphy publié en anglais, sans succès, à la veille de la guerre.

Beckett, oni, mais méconnais-

sable. Le vrai Beckett est né le jour où il a su qu'il devait fonder son art sur ce qu'il prenait pour le signe de son échec, le chaos, le gâchis, la bêtise, l'impuissance à raconter des histoires, à se raconter lui-même. Il serait un écrivain de l'empêchement, comme Bram Van Velde et Tal-Cost, ses peintre préférés, étaient des peintres de l'empêchement. Il écrivait sur l'impossibilité d'écrire, il fonderait la littérature sur l'impossibilité de la littérature, il dirait l'impossibilité de

## Sombres maximes

« Voilà l'homme tout entier, s'en prenant à sa chaussure alors que c'est son pied le cou-

(En attendant Godot.) « Plus la paine de faire de proces suc mots, list ne sont pas plus creux que ce qu'ils chamient, »

(Majone meurt.) «Le soleil brillalt, n'ayant pas d'alternative, sur le rien de neuf. »

(Murphy.) Nous naissons tous fous. Quelques-uns le demeurant. » (En attendant Godot.)

« Elle n'était jamais née llament. Voilà ce qu'elle avait. > (Tous ceux qui tombent.)

« Ah, me répandre par terre comme une bouse et ne plus bouger i » (Tous caux qui tombent.)

Mais, sans faire de tout cela la théorie, sans jouer à l'idéologue, au grand-maître de la sagesse, au détenteur d'une quelconque vérité. Interdit de grands mots et de grandes idées. L'écrivain le plus pauvre, le plus démuni qui

ait jamais existé. Borges lui-

même, mel inspiré ce jour-là,

s'est demandé ce qu'il pouvait

bien y avoir à lire et à voir dans

une pièce où deux types en attendent un troisième qui ne Tel fut ce vieil écrivain hors d'âge qui n'en pouvait plus moins, indéniable, increvable, né le Vendredi Saint 13 avril 1906 à Foxrock, dans la banliene de Dublin, mort le même jour au même endroit, comme chacun d'entre nous, mais le sachant mioux que nous, le disant mieux que nous, le disant à notre place. Et d'apprendre par lui à quel

point nous étions mortels nous

apprenait à vivre. « Un dernier

de Monde ARTS ET SPECTACLES pièces, de sa présence. La plus grande joie naissait de la plus totale désolation.

#### Clownerie sainte sans grimace

On le voyait soudain arriver avec son drôle de petit bonnet brun enfoncé jusqu'aux oreilles, sa vicille canadienne, son chandail à col roulé, le visage buriné dans la substance même de l'être pensant, la minceur ascétique d'un corps réduit à l'essentiel, l'oril du hibon dans son tron. celui que Hugo appelle « le regardeur formidable du puits ». On se sentait regardé formidablement et quelque chose à tra-vers vous. Il écoutait à travers vous le monde s'obstiner à exis-

Rien, ni l'homme, ni les choses, ni le moi, ni le théâtre ne sont réductibles à zéro. Il le prouvait en allant aussi loin que possible vers le rien sans y arriver jamais. Non, il ne prouvait rien. Il laissait les choses s'amemiser en lui et autour de lui. Il s'amemisait en elles sans se fondre, sans s'abolir. Il affectait de ne rien voir de mystique à cela.

Tous ceux qui l'ont connu vraiment parient de sainteté, de franciscanisme. Une sorte de clownerie sainte, sans truquage, sans grimaco, sans pirouette. Do temps à autre, il plongeait dans un de ses fameux silences. Il y piquait du nez et il se préparait à regagner la nuit des grands fonds. Il fallait ou le ramener vers soi ou plonger avec lui. Mais comment se taire aussi fort que lui ?« L'autre jour, vous m'avez dit ... - Moi, je vous at dit ça ?...

Heu l... Oui... je crois Alors, je dis encore des conneries. Je ne me surveille pas assez, parlons plutôt de vous. » Des choses très simples qui sont dans ses livres, à travers lesquelles l'essentiel est approché, dérisoires, franciscaines, oui, le vieux chapeau jauni du grand-père, le manteau vert de Papa, et, bien sûr, le bas-ventre de Maman, un mur de pierres à sauter, un bol de lait à boire, la pluie sur la route, un oiscan dans l'arbre, un éclat de soleil sur la vitre. Il n'aimait pas qu'on preme des notes. Il suppliaît qu'on ne le cite pas. Tous ceux qui l'ont cité l'ont trahi, lui ont lait pas comme ça. Il disait autre chose autrement. Rien que des mots simples, humbles, presque dérisoires pour désigner ses ouvrages, toute une œuvre qui est un sommet de la littérature moderne. Il disait foirades pour proses, mirlitonnades pour poésies, dramaticules pour ses pièces de théâtre.

A travers les mots, il était en marche vers la limite de quelque chose qui tendait vers le rien. Il vient d'atteindre cette limite. Faire entrer les mots dans la mort, on la mort dans les mots, maintenant il sait comment c'est. Il est soul à le savoir.

ALFRED SIMONL

#### THÉATRE

# Les hommes en imperméable

Marionnettiste, illusionniste, metteur en scène Philippe Genty dérive dans un pays où poupées et humains se mêlent et se démultiplient. « Dérives » est le titre de son spectacle

Un train passe au loin. La fumée envahit la nuit, s'écurte sur un homme en imperméable coiffé d'un chapean à la Bogart. Pas un homme, une grande poupée au visage soucieux qui va se démulti-plier, et ses doubles s'envoleront dans le cosmos, et puis reparaîtront. Il y en aura de toutes tailles, ils tourneront, se mêleront et engendreront des êtres humains qui eur ressemblent. Des êtres sans corps. Seulement des imperméa-bles se déplaçant, glissant sans

Dans leurs déambulations, hammes et poupées tracent une bizarre géographie. Observent une sorte de cérémonial pervers. Les ecteurs dirigent les marionnettes par une tige fixée au cou et semblent les conduire quelque part sous la menace d'un revolver braqué sur leur nuque. De leurs toursolements de derviches naîtra une femme rousse, manifestement nue sous un imperméable semblable au leur. Une poupée au comportement provocant. Ils jouent avec elle, jeu cruel, troublant, anquel elle se prête. Elle exhibe son corps callipyge, séduit un personnege introverti merionnette étrangement émouvante. Elle le force sous le regard des autres. Ils contempient, impassibles. Il n'y a pas de paroles, pas de cris, pas de bruit, Seulement une musique insistante qui se répète sans lassitude.

C'est une histoire inquiétante que ces Dérives présentées par Phi-lippe Genty au Théâtre de la Ville, interprétée par ses marionnettes, par Pascale Blaison, Christian Carrignon, Katy Deville, Gabriel Gui-mard, Eric de Sarris. Histoire nocturne zébrée de brefs éclats lumineux. La poésie y vient de la simplicité et finit per installer une angoisse que par instants déchire la dérision. À la fin, ce qui reste et ne ocumon. A le fin, co qui reste et ne s'oublie pas est l'impression d'avoir traversé un monde fantasmagori-que, enfermé dans le cercle vicieux des peurs indicibles, là où le rêve dévolle la vertié.

COLETTE GODAND ➤ Théâtre de la Ville - 20 h 45 du 26 au 31 décembre. A 18 h 30, reprise de *Désirs* 

#### CINEMA

#### Obsessions

«L'homme qui voulait savoir », un film hitchcockien d'un réalisateur néerlandais, George Sluizer une fois encore sauvé par les comédiens

Il a posé des affiches partont, avec le portrait de Saskia la blonde... Un homme mache, brun et tourmenté (Gene Bervoets) veut et tourmenté (Gene Bervoets) veut savoir ce qu'est devenue son amie, disparue dans le magasin d'une station-service, il y a trois ans. Déjà, quelque temps auparavant, sa femme l'avait lâché au beau milieu de la route. Mais ils vensiem de se disputer gravement et, vraisemblablement sonlagé, il n'a rien fait pour la retrouver. Or cette seconde fois était bien différente : lui et Saskia étaient en pleine lune de miel. C'est pourquoi, trois ans plus tard, pour savoir, il revient sur les «lieux du crime» avec une autre amie, qui supporte mal la présence du fantôme.

Parallèlement à cette recherche obsessionnelle. l'obsession d'un autre homme : le meurtre parfait et parfaitement gratuit. Simplement chtrainem ans, il saute du balcon, plus tard se iette dans une cau bourbeuse pour sauver une enfant, puis y retourne repêcher sa poupée. Il passe pour un béros aux yeux de sa fille -Un héros, dit-il à pen près, c'est dangereux, c'est seulement quelqu'un capable d'un moment d'excès. » Alors lui aussi veut savoir. Savoir s'il peut franchir la porte du mal. Lui, c'est Bernard-Pierre Dons-

dieu, visage bouffi et lisse d'eumi-que, prolongé d'une petite barbe minable. Tout en lui est miteux : son comportement maniaque avec sa femme, ses filles, ses élèves — il est prof. - avec les chiffres. Sa façon de préparer son crime, sans passion. Sa façon d'aborder les femmes, de se faire remberrer, sans dignité. Donadicu poursuit le premier homme, joue avoc lui au chat et à la souris, puis va le chercher, se raconte par retours en arrière et, forcément, le suspense disparaît. Tout on qu'il y a de convenu dans l'histoire, de prétentieux dans le traitement du film devient terriblement visible. On se rend compte alors que l'intérêt tient au jeu appuyé, mais impitoyaacteurs. Ils décalent la vérité, et elle devient étoussante. Comme chez Hitchock, qui faisait naître l'angoissa d'intrigues incroyables. On y pense, le réalisateur aussi sans doute. Mais il a oublié l'essenticl: Phymour.

**COLETTE GODARD** 



#### FESTIVAL JEAN COCTEAU 27, 28, 30 DECEMBRE 20 H 30 OPERA COMIQUE

LES MARIES DE LA TOUR EIFFEL LE BŒUF SUR LE TOIT LE PAUVRE MATELOT

RENSEIGNEMENTS-LOCATION: 42.60.04.99 - 42.96.12.20

Chez IKEA
les prix sont si bas
qu'on a l'impression
d'avoir eu une augmentation.



<u>nder frike mundt H.</u> Altrogoute du Nord. Sorfie zi Paris Nord. Lun - ven : 21 f. 2011 Sam : 181 - 2011 Din : 122 - 132 Nocturne mer 223

LET (I) STREATS
LET (I) STREATS
RW 8H-90H DIN .NOH-RH
RW ID (LEMINS CITY ALBOTTES ESSUCE
RECT MUSSELLET
RECT MU

C CIAL DE LONGE RUS METRO STATION, STPHILIBERT LUN VEN. 10 H-20M SAM 1H-20H NOCTURNE MER 22H

RESTAURANT PARADIS D'ENFANTS DANS TOUS MOS MAGASINS MIDITEL SUM FIREA

DEA PARIE BYEN AUTOROUTE DU SIID. SORTE EVET LESSEN MENNECY LIN YEN : 197 49E. SAM : 3F 201. NOCTURNS LEU ET VEN 23E TÉL: IN LEVILIA.

COMMUNICATION

# Le désert français

A l'aube du kındi 25 décembre, les 490 équipages engagés dans le douzième raidmerathon Paris-Dakar ont pris le départ à la Défense (Hautsde-Seine). Par la route des vacances, ils ont gagné Marseille où une haie de spectateurs a suivi leur lente progression jusqu'aux quais du Vieux-Port

MARSEILLE

de notre envoyé spécial

Les jours de Noël ne sont pas des moments où les couche-tard vont terminer leur réveillon en regardant s'élancer les monstres mécaniques. Seul un millier de spectateurs avaient bravé l'air frais de ce lundi 25 décembre pour assister sous l'arche de la Défense au départ des concurrents de la douzième édition de l'épreuve africaine. « C'est vraiment dommage, le lieu est superbe, mais la date nous dessert trop », expliquait le motard Cyrille Neven en souhaitant un retour rapide au départ le 1= janvier, comme par le passé.

Sans admirateurs enthousiastes, les cavaliers du désert ont chevauché leurs machines dans la discrétion. Possesseurs de rêves intérieurs de dunes et de pistes, ils ont quand même com-pris que des événements plus tragiques et plus importants détournaient l'attention de leurs concitoyens. Là-bas, à l'Est, l'actualité faisalt surgir la liberté et rendait plus dérisoire leur quête de sensations fortes.

Mais, au fil des heures et des kilomètres parcourus, cette impression de solitude s'est légèrement estompée. - Sur les routes bien givrées du Morvan, il y avait des gens qui nous faisoient signe pournous proposer du café », raconte le porteur du dossard nº 57. Thierry Rannon. Un motard tout de noir vêtu, tenant le guidon d'un engin peint de la même couleur. Cette allure un peu sombre ne l'empêche pas de recevoir des encouragements carrefours, il y avait toujours d'une ancienne moto d'usine. I troisième desré.

une quinzoine de personnes qui s'étaient rassemblées pour voir passer la caravane », raconte-t-il

Des manifestations spontanées qui l'ont agréablement surpris mais qui l'ont aussi étonné. « Les gens applaudissaient un exploit que nous n'avions pas encore réalisé ». reconnaît Thierry... Lui, comme les cent trente-six antres motards engagés dans l'épreuve, espère atteindre Dakar, mais pour l'instant demeure modeste. Après avoir suivi trois éditions du rallye avec un appareil photo ou un stylo, cet ancien journaliste du quotidien Sport a décidé de se lancer

 Je suis un nouvel adepte de moto, explique-t-il, mais j'ai décidé de beaucoup m'entraîner en participant à des stages d'endurance l'êté dernier. » Cet ancien navigateur est un sportif accompli. Il avone que sa longue pratique des sports de glisse l'a aider à maîtriser un engin qui a toujours tendance à refuser la position verticale. Mais il a aussi appris à réfléchir - avant d'utiliser la manette des gaz » et à doser l'effort demandé au

> Impression de faire la manche

Ses premiers tours de roue en compétition, il les a effectués à l'automne, lors du rallye des Pharaons. Une honorable vingtième place lui avait donné un peu trop confiance en lui lors de l'avant-dernière étape. 🗸 🗚 120 kilomètres-heure, je me suis relâché et j'ai heurté un caillou. Résultat : huit heures de souffrances avec un traumatisme crânien. - L'accident n'a pas stoppé son ardeur pour autant. A peine remis, il s'est lancé dans la chasse aux financiers pour boucier le budget de sa course.

Grâce à une marque de parfum, il a pu accumuler les fonds nécessaires à son entreprise. Car le rallye est dévoreur de moyens, même lorsque l'on a, comme lui. dans les villes traversées. « Aux la chance de bénéficier du prêt « Un amateur dolt disposer d'un mécanicien s'il veut bénéficier d'un minimum d'assistance technique », explique Thierry en détaillant le coût de l'investissement : « Un salaire de 800 francs par jour plus 66 000 francs de frais de transport. » Ensuite, il y a les pièces spéciales, indispensables pour des motos qui affrontent les sables, et les roues de secours qu'il faut faire acheminer.

« Parfois, on a vraiment l'impression de faire la manche en allant trouver les concurrents de la catégorie camions pour essayer de leur consier une caisse ou des pneus. » De longues transactions pour aboutir à un tarif de 160 francs par kilo de matériel transporté, Des négociations qui peuvent s'avérer vaines si le camion que l'on a choisi ne prend pas le départ. Sur les quais du Vieux-Port, entre les haies de Marseillais qui saluent les camions, Thierry va continuer ses recherches car il a encore un moteur de secours à « caser ».

Son budget de départ (350 000 francs) risque de connaître une légère inflation. Qu'importe, le passionné veut mettre tous les atouts de son côté. Il souhaite réussir son pari Il estime nécessaire de tout faire pour répondre aux applaudissements de ces milliers de jeunes qui l'ont encouragé ainsi que ses compagnons dans les rues de

SERGE BOLLOCH

D FOOTBALL : Michel Platini diplômé. - Directeur des sélections nationales, Michel Platini vient d'obtenir son diplôme d'initiateur sportif. L'ancien international a terminé à la première place d'un stage qui regroupait dix-sept candi-dats an CREPS de Nancy. Il a été dispensé de la partie technique de l'examen où le jury lui a attribué la meilleure note possible. Il a toutefois du plancher sur la pédagogie, l'arbitrage, l'administration et les connaissances générales m football. Michel Platini était à la tête de l'équipe de France depuis novembre 1988 sans avoir le moindre diplôme professionnal. Son but est d'atteindre le brevet d'Etat du

Un album de Chenez

# La vie entre sur les courts

Le 7 septembre 1972, au moment des événements tragiques de Munich, Bernard Chenez offrait ses premiers traits de crayon aux lecteurs du Monde. Le dessin représentait les cinq anneaux olympiques d'où s'échappaient des gouttes de sang. L'actualité avait fourni l'occasion de cette rencontre entre l'illustrateur et le monde du

Au cours des dix années qui allaient suivre, Chenez n'eut pas l'occasion de retrouver la route des stades. Avec ses complices, Konk et Plantu, il avait assez à faire pour les pages spéciales éducation ou les articles de politique étrangère. En septembre 1987, grâce à la der-nière page de l'éphémère quotidien le Sport, il a signalé son retour. Chaque matin il signait son «édito», une ligne de texte audessus d'un dessin volontairement provocateur, pour faire descendre de leur piédestal les vedettes des

Grâce à Noël Conedel, directeur de la rédaction de l'Equipe, Chenez n'est pas resté longtemps sans se moquer des sportifs, quand le Sport a dû mettre la clé sous la porte. Le « Chenez» illustre maintenant, depuis près d'un an, les colonnes de ce journal. Il y apporte cette bouffée d'air qui tempère une légère tendance au conformisme. A côté des cocoricos ou des sempiternels titres sur la forme de Yannick Noah, une fenêtre offerte au dessinateur laisse passer un vent icono-

Chenez est un doux. Il ne veut de mal à personne, mais il entend les sportifs, il les voit sur son petit ecran ou du haut des gradins, et il laisse aller son crayon, Est-ce sa fante si les chars envahissent la place Tiananmen au moment où un



Michael Chang ridiculise un Tchè- courant une seringne planté dans la que nommé Ivan Lendi? Comment éviter que son dessin ne lasse apparaître un tank sur la brique rouge de Roland-Garros? La vic entre sur le court et Chenez fait sourire le loctour, il lui rappelle que le sport n'est pas un univers clos, en marge de la société.

Le crayon du dessinateur saisit tontes les occasions. Rien n'échappe à l'observateur, ni Michel Platini révant aux lende-

petit joueur de tennis nommé mains qui chantent, ni Ben Johnson cuisse. Une centaine de dessins parus dans l'Equipe viennent d'être rassemblés dans un petit album que Chenez a intitulé « J'essaierai de faire mieux la prochaine fois ». Par dérision pour ce monde de sport qu'il aime autant qu'il le

▶ J'essaierai de faire mieux la prochaine fois ! Chenez, 140 pages.

# Match nul entre M. Berlusconi et M. De Benedetti

Vendredi 22 décembre, M. Sil-vio Berlusconi semblait avoir marque un point décisif dans la tentative de prise de contrôle du groupe de presse italien Mondadori. Mme Gabriela Manfrin, juge à la huitième section du tribunal de Milan, avait, en effet, fait droit à sa requête et interdit la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de Mondadori par M. Carlo de Benedetti. L'ingegnere comptait sur cette réunion pour lancer une augmentation de capital et diluer ainsi la participation de

Mais dès le lendemain, M. De Benedetti tensit sa revanche. Le vice-président du tribunal de Milan, M. Clemente Papi, confirmait le séquestre des actions de la familie Formenton dans l'AMEF, holding qui détient 50,3 % des actions de Mondadori. Mme Cristiane Mondadori-Formenton et sonfils Luca s'étaient engagés le 21 décembre 1988 à céder leur participation dans l'AMEF à M. De Benedetti. Or le juge estime que la

famille Formenton a bien tenté de rompre ce contrat en vendant ses actions à M. Berlusconi. Dans le même jugement, M. Papi place sous séquestre un paquet d'actions Mondadori, déjà achetées par M. De Benedetti à la famille Formenton, action qui an terme du

contrat de décembre 1988, doivent être « neutralisées » en cas de désaccord entre M. De Benedetti et la famille Formenton.

Le patron d'Olivetti et le magnat de la télévision privée italienne se retrouvent donc à égalité après ce metch nul juridique. Ni M. De Benedetti, ni M. Berlusconi ne semblent en mesure d'imposer leur pouvoir dans un groupe qui a pourtant besoin de décisions rapides, ne serait-ce que pour éponger les pertes dues au rachat récent du quotidien Repubblica. Le juge Clemente Papi a invité les deux parties à la négociation.

En rachetant la participation de M. Alan Bond

# M. Maxwell cherche à entrer dans le satellite BSB

Selon le quotidien britannique Financial Times, M. Robert Maxwell négocie le rachat de la partici-pation de M. Alan Bond dans le consortium British broadcasting satellite (BSB).

Ce consortium a recu l'autorisation d'exploiter, pour quinze aus, quatre canaux de télévision directe sur le sateilite britannique. M. Alan Bond, homme d'affaires australien, détient 35 % du capital de BSB, mais il doit faire face à deux tentatives d'OPA et réduire rapidement un énorme endettement en sacrifiant des actifs (le *Monde* du 5 décembre),

M. Robert Maxwell a toujours rêvé d'entrer sur le marché de la télévision britannique autrement

que par la porte étroite des quelques chaînes câblées qu'il possède. S'il parvient à prendre pied dans BSB, il se retrouvera en concurrence avec son vieux rival, M. Rupert Murdoch, qui a déjà lance Sky Television, quatre chaînes sur le satellite Astra (le Monde du 15 novembre). Selou le Financial Times, les autres actionnaires du BSB-Granada, les éditeurs Pearson et Reed, le groupe Chargeurs de M. Jérôme Seydoux - ne sont pas opposés à l'arrivée de M. Maxwell. Mais la nouvelle loi sur l'audiovisuel, en discussion devant le Parlement, limite à 20 % la participation d'un groupe de presse dans une entreprise de télé-

Les Rolling Stones en direct sur le câble américain

# La télévision à la carte mise sur l'événement

La télévision à la carte (« pay-perview »), qui permet au téléspectateur américain de choisir et de payer à la carte ses programmes sur le câble, n'a pas encore répondu aux espoirs portés sur elle. La retransmission de grands concerts de rock pourrait cependant, avec les événements sportifs, doper son expansion.

Une grande affaire que ce concert final de la tournée améri-caine des Rolling Stones! MTV, la chaîne musicale, en parlait depuis des semaines, multipliant les interviews, portraits, rétrospectives et témoignages sur le plus mythique des groupes de rockn'roll. La radio ABC faisait également savoir que le grand soir du 19 décembre, à 20 h 30 précises, elle ouvrirait ses micros stéréo pour trois heures de concert « inoubliables », faisant de ses stations affiliées et clientes des privilégiées enviées dans toute l'Amérique. Et la presse, à grands coups de placards de publicité, annoncait aux abonnés du câble qu'en passant un simple coup de fil, ils pourraient, eux aussi, faire partie du club des élus et assister en direct, dans leur fauteuil, à ce spectacle exceptionnel. L'événement chez eux en temps réel, grâce à Showtime Event. l'un des services de télévision à la carte, la

L'enjeu, en fait, était important pour les promoteurs de ce service de télévision par câble, certains observateurs allant même jusqu'à considérer cette retransmisson comme un test pour l'avenir et les débouchés du système. Un système dans lequel l'industrie du câble, du cinéma et du spectacle vivant avait placé de grands espoirs, lors de son lancement il y a déjà une dizaine d'années, mais qui n'a pas encore réussi à trouver son équilibre.

La formule est simple : elle permet aux téléspectateurs de s'échapper des pesanteurs des grilles des programmes habituels et de recevoir chez eux, sur un simple appel de leur part, un programme parti-culier (un film très récent, un événement sportif en direct. un concert) qu'ils paieront à l'unité. L'ennui, c'est que le prix du specta-cle (entre 90 F et 250 F) se rajoute au coût de l'abonnement mensuel au câble et que le choix est tel entre toutes les chaînes thématiques que le spectateur hésite aujourd'hui à débourser davantage pour élargir son éventail, fût-ce pour disposer d'un programme à la

carte. C'est ce qui explique l'échec relatif des films de cinéma, même s'ils constituent le pain quotidien des services de « pay-per-view ». Encore les studios de Hollywood attendent-ils l'accroissement du nombre de foyers susceptibles d'accéder au système (actuellement 13,5 millions, soit 20 % de foyers), pour tirer des conclusions susceptibles de modifier l'économie d'un film ou de bousculer le calen-

> Priorité an direct

drier de sa sortie en vidéo.

L'autre chance de la télévision à la carte réside dans la retransmis sion d'événements exceptionnels — leur nombre a doublé en 1989 qui constitue d'ores et déjà sa plus importante source de revenus. Les fans des combats de boxe, de catch ou de concerts ne regardent guère à la dépense pour assister en direct à chaîne ne peut les emmener. Et ce n'est pas un hasard si le record des recettes (165 millions de francs) est actuellement détenu par la retransmisson du combat qui a opposé, en juin dernier, Sugar Ray Leonard à Roberto Duran et pour lequel les téléspectateurs avaient di payer 150 F.

« La magie de la télévision, c'est le direct. C'est la joie de se sentir participer à un évênement au moment même où il se déroule. C'est le sentiment de faire partie d'une communauté éparpillée dans d'une communauté éparpillée dans tout le pays, mais qui vibre à l'unisson», explique M. Tom Neville, vice-président de Show-time Event TV, qui retransmettait le concert des Rolling Stones. « Il n'y a que la télévision à la carte qui misse office es plaisir cour un qui puisse offrir ce plaisir pour un événement comme celui-là. »

Il est encore trop tot pour savoir si le concert des Stones a battu le record des matches de boxe ou de catch, mais les promoteurs affichent dejà leur satisfaction. C'était l'un des plus beaux concerts de la décennie, affirme M. Neville. Les efforts de marketing et de promotion ont réussi à le faire apparaître comme l'événe-ment qu'on n'avait pas le droit de rater. » Un événement que Showtime a payé très cher (on parle de deux millions de dollars de droits de retransmission) mais qui pour-rait rapporter entre 4 millions et 6 millions de dollars de recette.

ANNICK COJEAN

Nouvelle société de financement du cinéma

#### SOFIARP réunit 88 millions de francs Une nouvelle SOFICA - société

de financement du cinéma et de l'audiovisuel, – la SOFIARP, a été officiellement constituée, mardi 19 décembre, à l'initiative de l'ARP, la société civile de collecte de droits réunissant depuis deux ans le gotha des auteursréalisateurs-producteurs du cinéma français. Destinée à « favoriser le financement d'une production cinématographique de qualité », cette SOFICA ne fera pas d'appei public à l'épargne. Elle réunit, en effet, aux côtés de Canal Plus et de Chargeurs SA, la plupart des grands investisseurs dans l'audiovi-suel : la BNP, Bonygues, Généralo des eaux, Havas qui, chacun, ont apporté 10 millions de francs. Ils ont été rejoints par Gaumont, Expand, la Banque commerciale privée, MSC (le holding de M. Michel Seydoux), le GAN ainsi que plusieurs membres de l'ARP (Claude Berri, Claude Lelouch, Bertrand Tavernier, Claude Millo, Constantin Costa-Gavras, Luc Besson et Jean-Jacques Annaud).

En réunissant ainsi un capital de 88 millions de francs, SOFIARP devient d'emblée, la SOFICA ayant collecté le plus de fonds cette ennée. L'ensemble des autres SOFICA existantes n'ont réuni cette année que 130 millions de aménagements de la réglementa-tion qu'elles estimaient nécessaires (le Monde du 26 octobre).

#### EN BREF □ FR 3 : la nouvelle tranche

d'information de la mi-journée devrait démarrer à la mi-janvier. -Après la nomination de Norbert Balit à la direction de la rédaction et celle de Paul Amar an « 19-20 », FR 3 poursuit la réorganisation de ses émissions d'information. C'est ainsi que le nouveau = 12-13 devrait être mis en place à la mijanvier. S'y succéderont informa-tions régionales, nationales et internationales sur le modèle du « 19-20 ». Anne de Coudenhove, actuellement à Canal Plus, en sera la présentatrice et Gilles Vaubourg, le rédacteur en chef. Soir 3, d'antre part, devrait bénéficier d'un horaire fixe (entre 22 h 15 et 22 h 30) et sera présenté par Marc Autheman, un ancien de « Télématin » sur A 2; son rédacteur en chef sera Patrick Vinsonneau. Enfin, les journaux du week-end seront désormais présentés par Eric Cachart (auparavant au - 19-20 ») et les flashs horaires, une semaine sur deux, par Catherine Mataush et Didier Chaumout.

forcer la présence andlovisuelle de la France en Europe de l'Est. - Le gouvernement estime nécessaire de « renforcer en (...) Europe de l'Est, l'action audiovisuelle de la France », déclare un communiqué de l'hôtel Matignon, à l'issue de la première réunion du Conseil de l'andiovisuel extérieur présidé par le premier ministre. Le Conseil a en outre décidé, vendredi 22 décembre, de rénover « l'orga-nisation et la grille des pro-grammes », de la chaîne francophone TV 5, ainsi que d'étendre au reste du monde, avec la SOFIRAD comme opérateur, les activités de Canal France International, banque de programmes créée en avril dernier à destination des télévisions africaines et proche-orientales. Enfin. le Conseil a confirmé qu'Antenne 2 pourrait être mise - à la disposition des pays qui le sollicitent, à l'instar de ce qui s'est fait en Tunisie et qui est en cours de réalisation à Athènes ».

le bilan économie 1989

lent d'Est

ACTIVITÉ

# En bon

Contractor Contractor trans the Sign r zmettyts 🐠 HEF CAR HIME PRINT -- 4-194-0619 O A SPECIME Statement Ch CONTRACTOR STATE OF Manage. S TOPE STOP Tare Name my dies bein Property and states 小牛 化酰胺 MOTOR ME 19 3 sing spiet, de accept the

paragraphina pa 146 - 3 15 4 append 194 季年5月 ranning frage A STEP-WINE THE tari, pirki -英女性 经情况证 Marie Control West Test de in ingress ex KAC COMP the transport of the second SPECIAL RAW IN 一个 大大师, 皮皮基 リカロ 波 観 private de lacer

11 中国 5条线槽。 - 24 644 Pr 计磁力管 水溝 · 於集計學: 資本數值 display tonger 4 × 200m hautenige fund · - 如 功能。 defentelite dies i WHITE IN A CONTRACT TO SERVICE AND ADDRESS. Secretary and the 4 10 A 5 14 THE RESERVE

Jr 4 5 44

The graphian

Total and

The first process of the contract of - n i mini (gar i fili) kuca 連続 The state of the second THE RESERVE AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN T - Purkur Mr. Urb Diese Main 開催 ter similar geriffen die

To browning hard Capture The state of the s a managed man deal 11 NAM 887 INS 1 - 14 Dec 1990 A tursee and

The same of the sa THE STATE OF THE STATE OF

# Le bilan économique 1989

Vent d'Est

Un grand vent de liberté a souffié sur l'Europe de l'Est, réveillant tour à tour les populations, de la Pologne à la Roumanie. L'ouverture du mur de Berlin, le 3 novembre, a été le symbole de ces ratrouvailles avec la démocratie, après quarante ans de gel totalitaire. Le dirigisme bureaucratique, la planification autoritaire n'avaient pas engendré de lendemains qui chantent.

Aussi les bouleversements à l'Est traduisent-ils le rejet d'un communiante perverti et l'attrait d'un libéralisme scintillant. L'économie de marché et le société de consommation font recette, marquant des points également à l'Ouest et partout dans le monde. De fait, les vingt-quatre pays mambres de l'OCDE ont connu leur septième année de croissance consécutive, après la légère récession de 1982.

Bien plus : depuis le début de 1987 et jusqu'à la fin du premier semestre de 1989, la rythme annuel a atteint 4 %. Et la croissance a de nouveau été tirée par une rapide progression des investissements productifs, en principe porteurs d'avenir, et des exportations — notamment en Allemagne — qui, pour la première fois, ont dépassé les 3 000 milliards de dollars.

Le tout s'est déroulé dans une ambiance inflationniste relativement douce, même si les prix ont quelque tendance à s'accélérer depuis trois ans. Parallèlement, des progrès ont été réalisés dans la résorption des déséquilibres extérieurs, notamment des Etats-Unis, déficitaires, et du Japon, excédentaire. Le pragmatisme monétaire et le pointillisme bancaire ont

donné des résultats positifs dans un climat de coopération internationale consolidée.

Du coup, le châmage a continué de se réduire, pour la sixième année consécutive, étant revenu de 8,7 % de la population active en 1983, à 6,6 % en 1989. Toutefois, il touche encore plus de 25 millions de personnes dans l'ensemble de l'OCDE — près de 16 millions en Europe, — et l'emploi prend parfois des formes floues, sans oublier les phénomènes de pauvreté et d'exclusion.

Tout compte fait, le capitalisme apparaît triomphant et les tensions ou les incidents, comme le mini-krach boursier du 13 octobre, servent à la poursuite de son mouvement. L'économie mondiale sort renforcée de cette année 1989, marquée par maintes concentrations-fusions-associations (comme Daimler-Benz-MBB, première société suropéenne), ainsi que par la présence, parfois obsédante, du Japon.

Toutefois, le rançon de le croissance a été une aggravation des inégalités antre les pays — avec le poids toujours lourd de la dette du tiers-monde (1 300 milliards de dollars) et de la malnutrition (500 millions de personnes) — et à l'intérieur des pays eux-mêmes. Le risque en est une dégradation de la nature et une uniformisation des cultures sous le règne de l'argent. Peut-être le vent d'Est permettra-t-il la naissance d'une autre Europe, plus humaine, de l'Atlantique à l'Oural.

# ACTIVITÉ

# En bonne santé

Alors que les pays industrialisés avaient en 1988 tous marché d'un même pas rapide sur le chemin de la croissance, 1989 aura enregistré deux défaillances. Dans le premier cas – les Etats-Unis, – le mot exact serait plutôt essoufflement; dans le second cas – la Grande-Bretagne, – mieux vaudrait parier de fièvre exigeant repos.

Tel est bien le tableau d'une amée qui, dans l'ensemble a été très bonne en termes d'activité, de production, de création d'emplois. Que, dans l'ensemble des pays industrialisés, la croissance n'ait été d'après l'OCDE qu'un peu supérieure à 3,5 % alors qu'elle avait été de 4,4 % l'année précédente ne traduit pas de changement notable de climat.

Celui-ci est resté très bon, les industriels continuant d'investir et les ménages de consommer alors que les échanges commerciaux dans le monde continuaient de se développer (7,6 % en volume, après 9 %). D'une certaine façon, on peut dire que l'optimisme n'a cessé de monter en cours d'année, au fur et à mesure que s'estompaient les craintes d'une accélération de l'inflation dans le monde, au fur et à mesure, aussi, que s'effaçaient les risques de récession aux Frans-Unia.

: N SREF

Depuis le début de 1987, la croissance moyenne des productions nationales a été de 4 % en volume dans l'ensemble des grands pays industrialisés. Un résultat étomant qui rappelle presque les performances des belles années d'avant 1974 et le premier choc pétrolier. Qu'à ce rythme là certains pays commencent à décrocher n'a rien d'étomant.

Les Etats-Unis en sont à leur septième amée d'expansion. Leurs exportations de produits manufaturés — moteur important de leur activité — ont atteint des taux exceptionnels de progression : 22 % en 1987, 15 % en 1988, plus de 10 % encore en 1989. La pause enregistrée outre-Atlantique s'explique par l'usure des effets de la baisse du dollar, interrompue en 1985. Elle s'explique aussi, de façon plus conjoncturelle, par le durelssement d'une politique monétaire qui n'a commencé à se relâcher qu'au printemps 1989. Rien n'empêche maintenant de penser que la croissance rebondira aux Etats-Unis en 1990 avec un doller de nouveau à la baisse.

Le cas britannique est plus inquiétant dans la mesure où depuis longtemps des déséquilibres sérieux se sont installés outre-Manche (inflation des prix et plus encore des salaires; déséquilibre des paiements extérieurs). Les autorités monétaires ont été contraintes d'étrangler l'activité économique par des txux d'intérêt portés à 15 %.

Toutefois, dans tous les autres pays, quel optimisme ! Le Japon aura approché les 5 % de croissance, après déjà 5,7 % en 1988. La-RFA, déjà en plein boom avec un taux de croissance annuelle dépassant 6 % au premier semestre 1989, n'a cessé de réviser ses comptes à la hausse pendant toute la seconde partie de l'année, sous l'effet euphorisant du grand mouvement de libéralisation intervenu dans les pays du bloe communiste et, blen sir, d'abord en RDA.

Toute l'Europe a bénéficié de cette santé éclatante qui va faire rapidement oublier les craintes que beaucoup nourrissaient à l'égard d'une RFA à la démographie déclinante. Ainsi l'Europe — aidée par les pays pétroliers aux revenus constitués — compensait-elle l'essoufflement anglo-saxon. Et l'on voyait, comme dans un bailet bien réglé, la consommation des ménages se substituer en fin d'année à l'exportation et à l'investissement comme motour essentiel de la croissance.

Ces mouvements permettaient d'envisager une année 1990 poursuivant sur sa lancée. On imagine mal les industriels de tous pays freinant durablement leurs investissements au moment où les niveaux de vie s'améliorent plus rapidement, où se prépare un grand marché européen, et alors que les pays de l'Est découvrent des besoins plus immenses encore qu'on ne l'imaginait. ÉCHANGES

# 3 000 milliards de dollars

L'année a été un nouveau grand cra pour le commerce international: 7 % de croissance en volume, venant après les 8,5 % de 1988, selon le GATT. En valeur (en dollars courants), le commerce mondial des marchandises aura franchi en 1989 je cap des 3 000 milliards.

Il fandrait ajouter quelque 20 % représentant la valeur des services faisant l'objet de transactions internationales (560 milliards de dollars en 1988). Dans le même temps, la production des biens et services progresse en volume à un rythme moins rapide — quòique très honorable.

Cette divergence, qui s'accentue depuis quelques années, entre la croissance du commerce et celle de la production, refiète l'intégration en cours des économies nationales dans l'« économie monde». La part du commerce extérieur dans la production nationale s'accroît presque partout, imposant les normes de la concurrence internationale jusqu'au cœur de ce qu'on appelait naguère les « socteurs protégés » par opposition aux « secteurs exposés», les premiers tendant d'ailleurs à se réduire.

Les politiques économiques – au sens large – suivies par les partenaires commercianx influencent de façon de plus en plus importante les flux commerciaux, donc l'économie nationale des autres pays.

On en a eu l'illustration avec les Etats-Unis de 1985-86, tirant l'économie mondiale par leurs importations, que favorisaient le dollar fort et la reprise intérieure; puis, avec les Etats-Unis de 1987, affolés par leur déficit commercial et la perte de leurs parts de marché, adoptant une attitude mettement plus défensive (l'article 301 de la loi générale de 1988 sur le commerce extérieur permet de prendre des mesures de rétorsion unilatérales contre les partenaires commerciaux jugés

«déloyaux»). Il en résulte l'importance des négociations commerciales en cours dans le cadre de l'« Uruguay Round », qui doit s'achever en novembre 1990. Le GATT (Accord général sur les tarifs donaniers et le commerce) a joué pendant quarante ans le rôle de piate-forme commune pour les relations entre nations commercantes, et il a permis d'abaisser la movemen des tarifs douaniers mondiaux de 40 % en 1947 à moins de 5 % aujourd'hui. Mais il lui faut maintenant s'adapter aux problèmes actuels du commerce international - on perdre progressivement toute utilité.

Déjà, 20 % des transactions, celles portant sur les services, échappent à ses règles. Comment les réintégrer ? Comment faire respecter les droits de propriété intellectuello liés au commerce. Comment traiter les investissements commerciaux? Et, surtout, comment traquer le protectionnisme sournois qui prend des formes juridiques (actions anti-dumping) ou diplomatiques, avec des accords bilatéraux par lesquels les pays producteurs limitent « volontairement » leurs exportations de tel ou tel produit?

Questions complexes, d'aurant plus difficiles à résondre quand plus de cent pays sont concernés, dans des regroupements à géométrie variable (on est bien loin de la simple dichotomie Nord-Sud). La complexité n'exclut d'ailleurs pas les affrontements frontaux de bloc à bloc, comme c'est le cas entre la Communauté économique européenne et les Étans-Unis sur les subventions agricoles. Les pessimistes craignent, si l'« Uruguay Round» ne débouche sur rien de concret, une dérive protectionniste.

La santé du commerce mondial, qui n'a jamais été aussi insolente que depuis le milieu des santées 80, justement au moment où l'on a vu refleurir toutes les pratiques douteuses dénoncées par le GATT, leur apporte la meilleure des garanties. Même si tous les pays ne profitent pas également — tant ê'en faut — du pactole commercial, aucun n'a intérêt à assassiner Mercure.

# Le renouveau industriel

Les rachats « amicaux » c'est-à-dire avec le consentement de la société acquise, semblent avoir remplacé en 1989 les OPA « sauvages » qui avaient marqué 1988. Les raisonnements industriels commencent-ils à regagner un peu sur les pures spéculations financières ? Les raiders héros de Wall Street sont-ils passés de mode?

Il est difficile de répondre, tant l'actualité se charge ces temps ci de démentir les pronostics. Mais il faut relever que Sir James Goldsmith a manqué son OPA sur le conglomérat britannique BAT (ex-British American Tobacco), ce qui laisse à penser que l'importation en Europe des OPA géantes financées par des emprunts douteux, les junk-bonds, n'est pas si aisée.

Restent des OPA importantes. Celle, conjointe dans l'électronique de l'allemand Siemens et du britannique GEC sur l'autre britannique Plenye qui a réussi ou celle du groupe Paribas en France sur la Compagnie de navigation mixte qui fut manquée. Le repprochement des firmes et leur mondialisation ont encore une fois marqué l'année.

En Europe, la concentration des entreprises s'accélère à l'approche de 1993, date d'entrée en vigueur du grand marché : dans la fazance — l'armateur allemand Colocria repris par le groupe Victoire — comme dans l'industrie — l'allemand MBB (aéronautique et électronique militaire) acquis par Daimler-Benz qui consolide sa place de plus grande société européenne.

Cette opération, par sa taille, a d'ailleurs soulevé des craintes en RFA de voir se constituer un Konzem surpuissant dictant sa loi sux autorités fédérales. Le groupe fait valoir que seule une importante taille permettrait de lutter à armes égales contre les concurrents.

Même raisonnement dans tous les pays et dans tous les secteurs : en France, par exemple, où l'Etat a conduit une deuxième restructuration de la chimie d'État. En Espagna, des entreprises trop petites sont jugées inviables et sont vendues à des groupes étrangers ~ Pegazo dans les poids lourds repris par les allemands Man et par le même Daimler-Benz.

Les géants japonals, eux, poursuivent leur internationalisation. A cat égard le rachat de Columbia, major de Hollywood, par le japonais Sony et celui du Rockefeller Center à New-York, par Mitsubishi, resteront comme des symboles. Côté Ouest et côté Est les Etats-Unis subissent la mainnise japonaise. Mais les Européans ont, eux aussi, eu leur part du grand festin d'une Amérique qui, après avoir racheté le monde dans les années 50 et 60, voit désormals les investissements étrangers se multiplier aur son soi.

Autres investissements: ceux effectués dans les pays de l'Est. L'implosion du communisme au-delà du rideau de fer a provoqué une explosion de projets, notamment dans la télévision par câble (un groupe d'investisseurs américains en Pologna), de l'automobile (des Japonals en Hongrie). Si le marché chinois a été fermé après les événements de la place Transman à Pékin avant l'été, causant des reports et des décaptions — notamment dans les industries de biens de consommation. — l'Est européen à vu s'ouvrir tous les espoirs.

Au total, l'impression d'une industrie mondiale dynamique, pleine de projets et d'innovations prédomine. Les années 80 avaient commencé sur la thème de l'ère postindustrielle consacrant les services, le tourisme et les loisirs. Elles se terminent sur une bonne conjoncture dans l'acier, des ventes records d'automobiles et par un renouveau général des techniques et des usines. Les années 90 s'annoncent hyperindustrielles.

# PRODUCTION INDUSTRIELLE

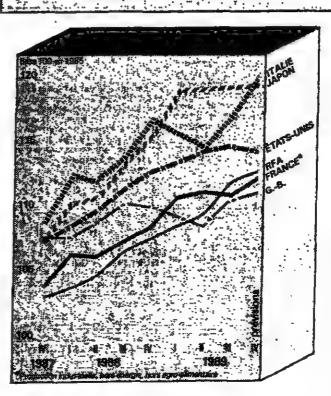

#### L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

# Le dollar en question

En 1988, le dollar s'était nette ment raffermi pour la première fois depnis qu'au printemps 1985 il avait touché son sommet à 3,47 DM et 10,61 F, avant d'amorcer sa descente touchant au Dius bas, 1,57 DM et 5,30 F, à la fin 1987. Ce raffermissement fut pro-voqué par une diminution du très important déficit commercial des Etats-Unis, toutefois mise en doute pendant le deuxième trimestre de 1988 qui vit le billet vert céder pas mal de terrain par rapport à son plus haut cours de l'année, 1,92 DM et 6,50 F.

En 1989, son évolution fut très vivement contrastée en raison de l'influence prédominante des variations des taux d'intérêt sur le compendant le premier semestre 1989, la poursuite de la politique restric-tive de la Réserve fédérale des Etats-Unis, soucieuse de lutter contre l'inflation et la montée des rendements sur la place de New-York, dopa littéralement le dollar, dont les cours s'élevèrent à nonveau jusqu'à l'été pour dépas leur plus haut niveau de l'année précédente, à 2 DM et 6,80 F.

Toutefois, au milieu de l'été, le relatif assouplissement de la politi-



que de la Réserve fédérale, conju-gué avec la montée des taux d'intérêt allemands, fit reculer le dollar. Une ruée irrésistible des capitaux internationaux sur le mark, qui offrait à la fois des rendeme plus attrayants que par le passé et la perspective d'une revalorisation éventuelle en capital pour les placements effectués dans cette monnaie, explique le phénomène. Il se produisit alors un véritable renvernent de tendance, les détenteurs de capitaux se mettant à quitter le dollar, dont le cours retomba en fin d'année à près de 1,70 DM et au-dessous de 6 F.

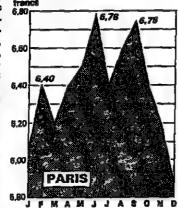

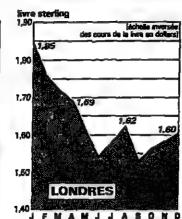

En contrepartie, la devise allemande a opéré, au dernier trimestre 1989, un redressement spectaculaire, à la plus grande satisfaction de la Bundesbank pour qui une monnaie forte est une des meilleures garanties contre l'infla-Cela n'a pas été le cas de la livre

sterling qui, malgré deux relève-ments du taux minimum de la Banque d'Angleterre, porté à un niveau record de 15 %, a fortement baissé à partir de l'automne, surtout par rapport aux devises europée mais aussi par rapport an dollar, L'accélération de l'inflation outre Manche et le gonfiement très inquiétant du déficit commercial ont fini par effrayer les investisseurs internationaux, qui ont commencé à fuir les placements en livre pour se porter sur le mark.

Le yeu enfin a perdu du terrain, et suctout vis à vis des momentes de la CEE, se dépréciant de plus de 18 % par rapport au mark. Ce glissement est attribué d'abord au bas niveau des taux d'intérêt japonais qui n'attire guère les invest en question, et ensuite à la diminution des excédents commercians

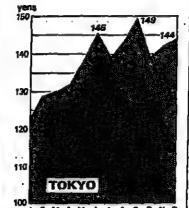

# Plus de peur que de mal

La crainte d'un retour en force de l'inflation, après avoir été au centre des préoccupations des gou-6conomiques, s'est, au fil des mols, progressivement estompée. Fin 1989, les tensions apparues en début d'année avaient en partie disparu, sanf dans quelques pays comme la Grande-Bretagne, la Suède, l'Espagne, l'Australie...
L'accélération de l'inflation au

mier semestre 1989 a été forte, la hausse des prix dépassant en moyenne dans l'ensemble des grands pays industrialisés 5 % l'an. Mais ce phénomène provenait en général non pas de dérapages sala-riaux, mais de la forte hausse des prix pétroliers, de l'alourdissement des taxes indirectes (RFA en janvier), de réformes fiscales (introduction d'une TVA an Japon en avril).

Ce n'est en fait qu'aux Etats-Unis et en Graude-Bretagne que l'accélération de l'inflation pouvait légitimement inquiéter puisqu'elle provensit de la forte progression des coûts salariaux : dérapage dans les services outre-Atlantique, du fait notamment des cotisations retraites et maladies, mais aussi des primes; dérapage des salaires outre-Manche, où la main-d'œuvre qualifiée s'arrachait à prix d'or.

A partir de l'été 89, la hauss des prix a cessé de s'accélérer, en particulier à cause d'une baisse des prix pétroliers de 6 % au troisième trimestre par rapport au deuxième, mais aussi des cours des matières remières alimentaires, dont l'offre redevenait normale après une lon-gue période d'insuffisance due à la heresse de 1988 aux Etats-Unis. Ainsi, à l'automne 1989, la hausse des prix revenait à moins de 5 % l'an.

L'inflation ne s'est pas réinstal lée dans les économies industrialisées parce que, échaudé par l'expé-rience des années 70, les gouvernements ont réagi à temps en durcissant leur politique moné-taire. Des taux d'intérêt nominaux et réels très élevés ont limité le

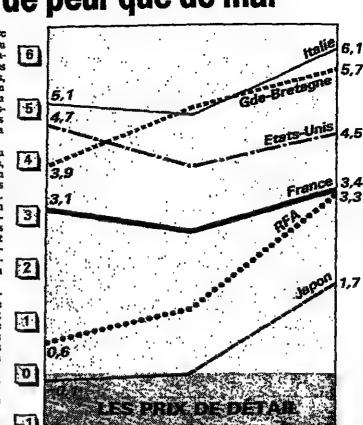

PRIX .

1987 Source : OCDE

Il n'empêche que par rapport à 1988 les rémunérations moyennes ont augmenté de 5.7 % par salarié au premier semestre, soit presque un point de plus qu'en 1988. Dans certains pays comme la Grande-Bretagne et le Japon l'accélération a été forte, tandis qu'elle restait modérée aux Etats-Unis, en Italie,

en RFA, en France. Il est plus inquiétant de constater que beaucoup de hausses de salaires ont été accordées alors même que les progrès de la productivité marquaient le pas, ce qui a en pour effet de gonfler les coûts

 Estimations unitaires de main-d'œuvre, dont la progression a dépassé de plus d'un point celle de 1988. Ce phénomène Bretagne, en Italie, aux Etats-Unis, an Canada. D'autres pays, comme le Japon, la RFA, la France, ont

19891

D'une (acon générale, l'accéléra-tion des hausses de salaires dans le monde a stabilisé le partage de la valeur ajoutée qui, depuis des années, ne cessuit de se déformer en faveur des profits des firmes et au détriment des salariés. Juste retour des choses après des années de rigueur salariale.

# MATIÈRES PREMIÈRES

# **Fléchissement**

surproduction, l'éclatement

d'accords internationaux et

l'absence d'entente entre les pro-

ducteurs eux-mêmes sur une straté-

gie commune out précipité vers

Après avoir donné l'illusion, jusqu'à la fin du premier trimestre, qu'ils poursuivraient sur leur lan-cée de l'année précédente, les prix des grandes matières premières industrielles ont finalement fléchi, souvent de façon sensible et brutale. Les métaux ont été les plus attaqués, le nickel, en particulier, qui a perdu quelque 40 % de sa valeur, pénalisé par la baisse de la production mondiale d'acter inox et la reprise des livraisons en prove-nance d'Union soviétique.

L'aluminium a dit, lui aussi, en rabattre (- 30 %), déprimé par na recul de la demande et par la reconstitution des stocks chez les producteurs. L'apparition de nouveaux excédents a ruiné la reprise de l'étain (- 30 %), tandis que le cuivre, tout en limitant les dégâts (= 10 %), continuait de perdre des débouchés. Depuis 1980, la part du métal rouge dans les radiateurs automobiles s'est ainsi réduite de 37 % à l'avantage de l'aluminium.

D'une manière générale, les conditions qui avaient maintenu jusqu'ici la pression sur les cours des métaux ont disparu. Les grèves ont cessé dans les mines de zinc du Pérou, les approvisionnements sont redevenus fluides pour la quasiredevenus fluides pour la quasi-totalité des non-ferreux, y compris pour la marchandise de qualité. Ce retour à la normale a permis une accalmie sur les prix de livraison à

Si les besoins en méranz des nonveaux pays industriels restent importants (pour leur métallurgie et leur activité mécanique), les perspectives de croissance de la consommation dans les pays riches sont limitées. Le Fonds monétaire international a calculé que la demande de métaux non ferreux continuait de progresser, mais moins vite que l'activité des industries utilisatrices. De leur côté, les compagnies minières considèrent que les cours sont de nouveau trop faibles pour justifier de nouvelles exploitations de gisements.

Il semble aussi que le recul des cours intervenu en 1989 rapproche cours pétroliers) et du charbon

l'abimo les prix des denrées tropi-cales, au plus bas depuis quinze le marché des métaux de son niveau d'équilibre. Mais la baisse ne s'est pas arrêtée là : malgré l'explosion de ses usages sanitaires On a pu constater, en Amérique

(gants de chirurgie, préservatifs), le caonichouc naturel a essayé une latine comme en Afrique, combien la crise des cultures de rente incisévère diminution des prix (- 20 %), provoquée par un « trop-plein » de gomme. tait les planteurs à se reconvertir dans le cannabis, le pavot on la cora. Cependant, la résorption pro-gressive des excédents mondiaux a permis au sucre de rester ferme (+ 38%), tandis que le regain Le café (- 41 %) et le cacao (- 39 %) ont été, une fois encore, les deux plaies du tiers-monde, de d'intérêt pour les fibres naturelles donnait au coton une seconde jeul'Afrique en particulier. Dans les deux cas, les mêmes maux ont pronesse (+ 28 %). voqué les mêmes effets : la crise de

il semble cu'au total les matières premières ont comm leur plus mauvaise année depuis 1986. L'ouverture des économies de l'Est leur apportera peut-être un sontien dont elles ont nettement besoin.

screin. La production céréalière a progressé de 120 millions de tonnes pour atteindre 1 880 millions. Mais, comme l'a noté le président de la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture), Edouard Saonma. l'augmentation des récoltes n'empêche pas que, pour la troi-sième année consécutive, l'offre a été inférieure à la demande.

# Malnutrition

**AGRICULTURE** 

Perturbée en 1988 par une dramatique sécheresse en Amérique du Nord, l'agriculture mondiale a retrouvé en 1989 un climat plus quelque 500 millions de personnes. Une fois encore, les Etats-Unis

Les stocks ont encore diminué et sont revenus à leur niveau d'étiage de 1970. Si la production s'est améliorée dans les pays développés, en revanche la progression a été très faible (1 %) dans les pays du tiers-

sont portées sur la situation alimentaire en Ethiopie, en voie de dété-rioration rapide. Selon un premier bilan des années 80, la malnutrition n'a fait que s'aggraver et touche

et la CEE ont noursnivi leur affrostement sur le terrain des subventions à leurs agricultures respectives. Si l'Amérique a réitéré, dans le cadre de l'Uruguay Round, sa proposition d'« option zéro », elle a dans le même temps lancé une offensive commerciale vers les pays du Maghreb à l'aide de subsides substanticis. La Communauté a critiqué cet écart entre le discours et la pratique, avant de proposer en

monde. De nouvelles inquiétudes se fin d'année un nouveau « paquet » de négociations.

> Bruxelles a ainsi demandé à Washington d'abandonner ses aides directes aux agriculteurs (les - deficiency paiements -). En contrepartie, la CEE accepterait de diminuer son soutien aux paysans des Douze et d'abaisser les droits d'entrée pour certains produits comme les céréales, le sucre. les produits laitiers et la viance bovine. En revanche, l'Europe rééquilibrereit en sa faveur la protection communantaire sur les importations d'oléagineux et de protéagineux.

> Les Etats-Unis ont admis la nécessité de supprimer dans les dix ans les subventions aux exportations, mais ils ont refusé de réduire les aides directes à leurs agriculteurs, considérant qu'elles n'affectaient pas les échanges. Les discussions ont été d'autant plus apres que, en dépit de l'ouverture accélérée des pays de l'Est, leurs importations agricoles n'ont pas sensiblement élargi les débouchés

Le Conseil international du blé a sina antimé à 95 millions de tonnes les échanges mondiaux de blé, en baisse de 3 millions sur l'année précédente. L'URSS n'en a acheté que 11 millions de tonnes, contre 15 millions en 1988.

Si la CEE a réussi à réduire, voire supprimer, ses excédents (en beurre et produits laitiers notamment) elle a carichi son programme de mise en jachère en augmentant le montant des primes au gel des terres et en proposant d'aider les productions agricoles à des fins non alimentaires. La préoccupation écologique a enfin gagné les milieux agricoles internationaux qui ont appelé à la mise en œuvre d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement

# Retournement

Perceptible dès la fin de 1988, le retournement à la hausse du marché énergétique est devenu évident en 1989. Stimulée par le bas niveau des prix depuis le contrechoc de 1986 et par la reprise économique mondiale, la consommation énergétique et notamment pétrolière a continué de croître à un rythme soutenu, dépassant même à la fin de l'année le niveau record de 1979.

La demande de brut a été particulièrement forte dans les pays en développement (+ 6 %) et en Asie (+ 10 %), de même que dans les pays de l'Est, alors qu'elle a stagné en Europe et aux Etats-Unis, Ce retournement, beaucoup plus rapide que prévu par les experts, a en trois conséquences majeures sur

D'une part, il a entraîné un net rafformissement des cours non ten-lement du pétrole (+ 20 %) et des produits petroliers, mais aussi du gaz (indexé avec retard sor les

ans), les revenus des treize pays de l'OPEP sont passés de 86,4 mil-liards de dollars en 1988 à plus de 115 milliards en 1989.

D'autre part, il a permis au car-tel de l'OPEP, contraint depuis des années de limiter sa production très en dessous des capacités afin d'évi-ter un effondrement des cours, de retrouver un certain niveau de confort. La production des treize aux exportateurs mondiaux fortement augmenté (de 19,7 millions de barils/jour en 1988 jusqu'à plus de 22 millions de barils/jour an second semestre de 1989) et leur part de la production mondiale est revenue de moins de

40 % en 1985 à plus de 46 %. Enfin la reprise rapide de la demande a largement saturé les capacités de production et de raffinage en dehors du Golfe. La production américaine, trop chère, a continué de diminuer, de même que la production soviétique, han-

effets pervers de la perestroika. En. mer du Nord, le rythme d'extrac-tion, affecté par une série d'incidents techniques, a stagné.

Même les producteurs du tiers-monde non OPEP, comme le Mexique, ont de réduire leurs exportations, la hausse de la consommation absorbant l'essentiel des progrès accomplis on amont. Quant au raffinage, après des années de marasme, il a lui aussi fonctionné en 1989 pratiquement au maximum de ses capacités, notamment en Amérique du Nord et en Asie, Singapour par exemple étant à la limite de la rupture.

Comme le secteur pétrolier, toutes les autres branches énergétiques ont largement profité de cette reprise, à l'exception notable du cléaire, toujours handicapé par les conséquences sur l'opinion de l'accident de Tchernobyl. Bien que l'ensemble des programmes mon-diaux soient restés gelés, quelques

(près de 50 % de hausse en deux anns), les revenus des treize pays de entretien des champs et par les redémarrage se sont toutefois là aussi fait sentir. La montée des préoccupations écologistes (effet de serre, pluies acides), de plus en plus sensibles dans l'énergie, comme l'a montré la Conférence mondiale de Montréal, a paradoxalement redonné du lustre à l'atome, considéré comme une énergie certes potentiellement dangerense DIAS PROPE

> Toutefois, c'est surtout la dégradation de la situation énergétique américaine qui pontrait provoquer une relance des programmes. Les importations de brut s'envolent et devraient dépasser prochainement le cap psychologique des 50 %. Le gouvernement, conscient des enjeux, a clairement affiché ses intentions de raviver le programme d'équipement nucléaire, déliquescent, et a encouragé la recherche de nouveaux types de réacteurs dits intrinsèquement sûrs, plus accepta-

FINANCES PURLE G

FATS. MILES 17年1世皇帝 李阳明 THE REAL PROPERTY. the state of the second

... 200 . 900 de b.

5 m 14.44 🖝

, 风门山市街 🎉

1 6 196

THE WATER

· CRIPERIN

The Parent State 15 re a state of the

er derrie i 🍅

12 30

To Service Branch

and the right

the Lawrence of the St.

Arrive & Print

provided the second

THE PERSON NAMED IN

the section of the s

A 644

---

X.

60 . z

11. 被水油等

· JAMES SAFE Martin Bert der ert in terretaine f 11 - 14 20 14 164 . PARA BANK that was breeze

is in separate tien und gefeiteren A Trible of the containing

and determine Committee of the second The second second The Physical Confe 18 1998. To an un 🖰 🧸 na 🐇 and the second · 118 · 克斯·伊斯 a aleka fir benge deliter the teamer form

of the bases

1. 347, 244 ART

小門 机铁锤 er en skriftige der Transit de men delt 

Le bilan **éco**n et social 1 a eté réalis

1.00

#### L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL



# Le « plan Brady »

En 1989, les gouvernements et les banques des pays créditeurs semblent avoir pris définitivement conscience du fait qu'ils recou-veront pas l'ensemble des sommes prêtées aux pays en voie de déve-loppement. Avec 1290 milliards (contre 1284 milliards en 1988), la dette totale des pays en voie de développement continue de pro-gresser lentement : si les prêts nets des banques commerciales ont été inférieurs en 1989 (notamment en raison de remboursements anti-cipés de la Malaisie, de la Corée du Sud, de la Roumanie et de la Thailande), ceux consentis au titre de l'aide publique ont été beaucoup

Cependant, alors que les transferts globaux de ressources vers l'Amérique latine se montaient à l'Amérique latine se montaient à 35 milliards de dollars annuellement en 1982-1984, ils n'atteignaient plus que 7 milliards en 1986-1989. L'année a également été marquée par le ralentissement des conversions de créances (en avoirs liquides, en titres financiers ou en d'autres formes de dette) : le manérant de cas opérations, après ou en d'autres formes de dette) : le montant de ces opérations, après avoir culminé à 22 milliards de dol-lars en 1988, est retombé à 7 mil-liards en 1989.

La croissance a été globalement dynamique dans le monde en déveoppement en 1989 (- 4,2 %).
Mais la progression a été très inégale (- 6,3 % en Asie contre 2,5 % en Afrique subsaharienne et 1,2 % en Amérique latine) et le PNB par habitant a continué de décliner dans cas deux dervières rocces. dans ces deux dernières zones.

IX DE DÉTAIL

 $\sim 2\pi \times 10^{-2}$ 

. . . =

.....

12, 1931

Le service de la dette a repré-senté en moyenne 27,5 % des exportations en 1939, soit un point de moins que l'année précédente. Mais l'Amérique latine et les d'intérêt réduit, de les échanger

près de 40 % de leurs exportations au remboursement de leur dette.

Ou d'accorder des prêis nouveaux.

En septembre, c'était au tour des

Après la priorité donnée aux pays d'Afrique à faibles revenus en 1988, connue sous le nom d'« initiative de Toronto », les pays à revenus intermédiaires ont à leur tour bénéficié d'une stratégie. d'allégement des créances. Le 10 mars 1939, le secrétaire améri-cain au Trésor. Nicholas Brady, demandait aux banques d'accepter de transformer une partie de leurs créances en obligations à valeur diminuée, ou à concéder des dimi-nutions de taux d'intérêt.

Le FMI et la Banque mondiale étaient, pour leur part, invités à apporter des garanties financières aux programmes de réduction des dettes. Le « plan Brady » ne créait qu'à moitié la surprise, puisque déjà la France et le Japon étaient intervenus en ce sens et avaient demandé qu'aux « menus » s'ajou-tent de véritables diminutions des créances. Rapidement, des négo-ciations s'engageaient entre plu-sieurs pays en développement et les comités représentatifs de leurs banques créditrices.

Le Mexique, qui déclenche la crise de la dette en 1982 en annouçant au monde son incapacité à rembourser les sommes emprun-tées, lut le premier « pays test » du « plan Brady » et annonçait, en juillet, la signature d'un accord de principe avec le comité représenta-tif des banques créditrices. Les quelque cinq cents créanciers du Mexique se voyaient présenter le choix de convertir leurs créances

contre des titres à valeur décotée

Philippines de parvenir à un accord Brady » avec les banques, dont l'axe principal était cette fois l'échange des créances sur le marché secondaire. Le Costa-Rica est parvenu à un accord semblable, tandis que d'autres pays à revenus intermédiaires, qui ont mis en place des programmes économiques d'ajustement, devraient

Il est évidemment trop tôt pour tirer un bilan de cette approche cas par cas cer nul ne sait quel sers, au terme de ces arrangements com-plexes, le montant de le dette véritablement annulée. Pour l'instant, la Banque mondiale estime qu'une la banque mondiale estime qu'une augmentation de 2 % des taux d'intérêt réels dans le monde suffi-rait à éliminer les gains découlant de la réduction de la dette et de son service. Le processus est en tout cas engagé.

Après les pays pauvres, ceux à revenus intermédiaires, serait-ce au tour des « bons élèves » de la dette de bénéficier des annulations de créances? Jusqu'à présent, les ini-tiatives prises ont concerné, et c'est naturel, seulement les seuls pays qui ont connu des problèmes de paiements et dont les créances sont, de ce fait, décotées sur le marché secondaire.

Cependant, ceux qui ont choisi de rembourser leurs emprunts rubis sur l'ongie, quel qu'en soît le coût, no sont pas pour autant à ignorer. La Hongrie, par exemple, est de plus en plus confrontée aux problèmes classiques des pays en développement — service de la dette élevé et programme d'ajuste-

# Un « noyau dur »

A mesure que les pays renonent les uns après les autres avec la création d'emplois, pratiquement sans exception, tous découvrent les limites du retour au plein-emploi. Une notion de plus en plus périmée, attachée aux principes de l'après-guerre, et qui s'était réali-sée enfin, les « trente glorieuses » vennes. Maintenant, quoi qu'il se produise, une part de la population ne retrouvera pas une place dans la société productive et l'exclusion D'ordinaire confiante, l'OCDE

bute sur ce constat dans ses « Perspectives de l'emploi ». On peut créer de l'emploi, et l'ensemble des pays membres l'ent augmenté de 1,8 % en 1988, avec un sythme supérieur à ce qui avait été obtenu. depuis dix ans, sars pour autant avoir prise sur le noyau dur du chêmage. Plus grave, les distorsions se sont scoentuées au fil des années de crise au point que les régions défavorisées connaissent mainte-nant des taux de chômage deux fois supérieurs à ceux des régions les

On peut diminuer le nombre global des personnes sans emploi, ramené, selon les derniers chiffres de l'OCDE, de 28,5 millions en 1987 à 25,4 millions en 1989, soit 7 % de la population active, sans pouvoir aller au-delà dans l'amélioration. D'après les prévisions, 1990 devrait enregistrer une hausse du chômage et de nombreux signes montrent qu'on en arrive à la fin d'un cycle. Ce n'est pas par hasard si les Etats-Unis se situent à un seuil incompressible de 5,3 % ou 5,4 % de chômeurs, malgré la création de 200 000 emplois en novembre dernier. Pour résorber le reste de chô-mage, il faudrait lever, dit l'OCDE, les entraves au dévoloppement des emplois - atypiques o, le temps nartiel, le travail de fin de semaine on les formules les plus précaires qui sont seules susceptibles d'absorber la demande

susceptibles d'absorber la demande de chômeurs trop peu qualifiés pour se réintégrer. Mais encore faut-il que les dispositions de pro-tection sociale suivent — dans le sens de la réduction — et que les salaires versés demeurent compati-bles avec une productivité faible. Autrement dit, il est temps de pro-voquer la naissance d'un second

mérites, ainsi que le montrent les exemples des États-Unis on de la Grande-Bretagne, trop souvent abonnés des emplois à temps partiel, temporaires et féminins, c'est-à-dire de basse qualification et à faibles salaires. Pour dix emplois dans la production, on en comptait vingt-six dans les services en 1984, anx Etats-Unis, contre quinze en 1959.

La majeure partie des créations d'emplois en Grande-Bretagne ont été obtenues, en debors des secteurs industriel et masculin. Sous couvert de travail indépendant, ce qui est faux le plus souvent, se sont

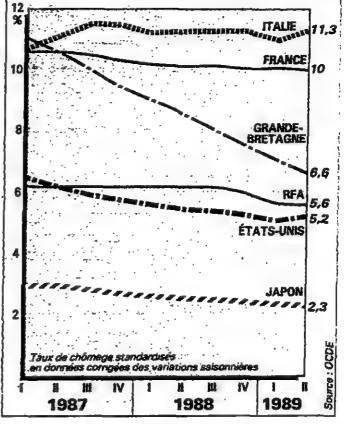

# Grâce à la conjoncture

Dans l'ensemble, les pays indus-triels ont tiré parti de l'excellente conjoncture économique pour réduire leurs déficits budgétaires on renforcer leurs excédents. Selon l'OCDE, dans les sept plus grands, les besoins de financement public dans leur acception la plus large reviendraient d'une moyenne de 2,4 à 0,9 % du PNB entre 1987 et

faire, surtout en Italie, qui conti-nue à traîner le boulet d'un énorme déficit. L'amélioration reste également très insuffisante aux Etats-Unis, où la faiblesse de l'épargne privée exigerait de dégager un excédent substantiel des comptes publics.

# Etats-Unis : lents progrès

A terme, une véritable détente internationale permettrait de résor-ber sans douleur le lourd déficit fedéral légué par l'ère Reagan, car le budget militaire pèse 300 milliards de dollars. Dans l'immédiat, l'administration Bush se trouve à peu près aussi paralysée que la pré-cédente.

Le budget de l'année 1989, achovée le 30 septembre, était encore du ressort de l'administration sortante. Malgré une croissance éco-nomique honorable et une baisse tendancielle des tanz d'intérêt, il s'est soldé par un déficit de 152 milliards de dollars, à peine inférieur à celui de 1988, et dépassant largement les objectifs ini-

Le ratio déficit fédéral/PNB a tont de même été réduit de nou-

veau, cette fois de 3,2 % en 1988 à Japon : vers l'équilibre 2,9 %. Il avait culminé à 5,2 % en 1985. Avec l'excédent substantiel des collectivités locales, on peut estimer le total des besoins de financement publics à 1,5 % du

# • Allemagne:

FINANCES PUBLICIDES.

Assez restrictive en 1989, la ges-tion des finances publiques va être réorientée dans un sens expansionniste. Ce choix, non sans arrière-pensées électoralistes, risque d'alimenter des tensions sur les prix et les tanz d'intérêt, compte tenu du dynamisme de l'activité et de l'impossibilité d'évaluer avec précision les coûts budgétaires liés à l'immigration d'Europe orientale.

En 1989, l'assainissement a dépassé les attentes officielles : le déficit au niveau de l'Etat est actuellement estimé à quelque 21 milliards de marks au lieu des 28 prévus initialement et des 35 milliards atteints en 1988. Il a pourtant fallu abroger en catastro-phe la retenue à la source de 10 % sur les intérêts de placements, jugée responsable d'énormes sorties de capitaux en début d'année.

Les recettes out tout de même augmenté de 10 % environ grâce aux relèvements d'impôts indirects, à la majoration des dividendes versés par la Bundesbank et surtout aux plus-values fiscales, liées à une conjoncture exceptionnelle. En outre, la progression des dépenses a été contenue à 4 %.

Après les remous entraînés par le chamboulement fiscal du prin-temps, le cap a été remis sur le réé-quilibre du budget de l'Etat à l'horizon de 1990. La vigueur de la demande interne, les risques d'Inflation et le moindre excédent extérieur atténuent les pressions de l'étranger en faveur d'une politique

La loi de finances de 1989, qui s'achèvera le 30 mars prochain, a été conditionnée par la réforme des impôts. Pour compenser l'introduc-tion de la très impopulaire taxe à la consommation de 3 %, un allège-ment plus qu'équivalent des impôts directs a été consenti. D'un autre côté, le volume des dépenses publiques est en recul, notamment pour

Les recettes, comme la croissance, s'avèrent supérieures aux estimations de départ, et les émissions d'obligations pour couvrir le déficit devraient tomber à 11 % environ des dépenses, au plus bas depuis 1974. Le solde du secteur public, qui englobe le surplus de la sécurité sociale, aura un excédent de l'ordre de 2 % du PNB.

#### Royaume Uni: rigueur tempérée

Contrairement au credo thatchérien, qui lui dénie une vocation conjoncturelle, la politique budgétaire apporte désormais sa contri-bution à la lutte contre une infla-tion qui frise les 8 % et un déficit extérieur insupportable.

Le budget de 1989, commencé le

le avril, met fin à plusieurs amées d'allégement de la fiscalité directe. Nigel Lawson s'en est tenu à une réduction des cotisations sociales pour moins de 2 milliards de livres. pour moins de 2 milliards de livres. En revanche, le rapport dépenses/PIB, en baisse rapide depuis le «pic» de 47 % atteint en 1982, est stabilisé à quelque 39 %, ce qui signifie qu'elles augmentent modérément en volume. L'excé-dent du secteur public est estimé à 12,5 milliants de livres, en léger recolour 1988 (14 milliants). recul sur 1988 (14 milliards).

# • Italie : cercle vicieux

L'Italie peine à atteindre le modeste objectif fixé pour 1992 : éliminer les quelque 20 % du déli-

cit non imputables aux intérêts de la dette publique. Une démarche pourtant indispensable pour freiner l'inflation (6,5 % actuellement) et fixer l'épargne locale, qui va bien-tôt bénéficier d'une totale liberté de mouvement en Europe.

Le projet de budget pour 1989 avait l'ambition de réduire d'un point de PIB le découvert de l'Etat, grâce à une réforme fiscale dou-blée d'an resserrement des découvert de coudénenses et des subventions. Faute d'accord total du Parlement, le nivernement de Mita est revenu à la charge en mars avec un dispositif incluent quelques privatisations, une limitation à 1 % des gains de pouvoir d'achai des fonctionnaires et une réduction générale de 2 % des achats publics. Mais il a aussi concédé l'indexation du barême de l'impôt sur le revenu. L'impasse effective est actuellement estimée à 11 % du PIB, contre 11,5 % en

marché du travail, d'ailleurs largo-ment constitué dans un certain nombre de pays...

En même temps, les limites de telles politiques « actives » se pré-cisent chez ceux qui les ont déjà expérimentées. Aux Ents-Usis et en Grando-Bretagne, les revenus du personnel stable augmentent plus vite que le pouvoir d'achat moyen alors que le manque de per-sonnel qualifié devient préoccupant et accélère le processus. En RFA et au Japon, où la baisse de la popula-tion active devient une réalité, avant qu'elle ne touche d'autres pays, cela se double d'une inquié-tude sur la capacité d'une économie à rester compétitive à terme, sauf à avoir recours à la délocalisa-

Cependant les déplacements de l'emploi vers les services ou le tra-vail indépendant n'a pas que des

développées des pratiques où la contrat commercial venaît remplacer le contrat de travail. Cette solution a correspondu avec des phases de régression technique, comme dans le bâtiment, où 10 % du per-sonnel sont maintenant salariés. Parallèlement, la reprise de l'emploi a surtout profité aux femmes qui, pour 38,9 % d'entre elles, occupent un travail hors normes, à temps partiel ou tempoteur des services.

Si cela assure une activité rémunérée, est-ce pour autant le signe d'une bonne santé et la preuve d'une vitalité économique durable-ment reconstituée ? Une chose est sure : ce qui se passe dans les pays à politique libérale préligure ce qui se prépare, y compris inconsciem-ment, dans les autres, dont la France. Les éléments qui l'annoncent sont déjà en place.

# POUVOIR D'ACHAT

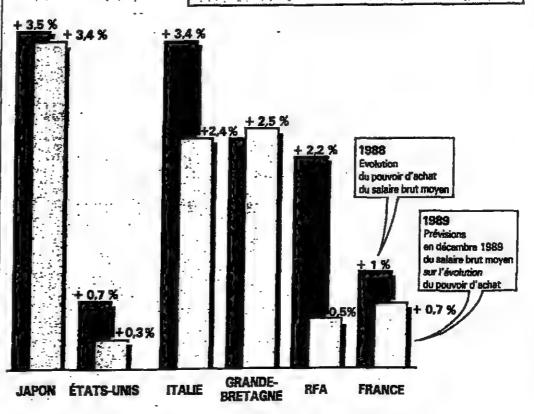

# Le bilan économique et social 1989 a été réalisé par :

MICHEL BOYER ÉRIC FOTTORINO

SOPHE GHÉRARDI PIERRE JULIEN

FRANCOISE LAZARE

ALAIN LEBAUBE ERIC LE BOUCHER VÉRONIQUE MAURUS

FRANÇOIS RENARD

ALAIN VERNHOLES

## L'ÉTAT DE LA FRANCE

# Au sommet

Le PIB marchand (produit intérieur brut) aurait augmenté de 3,9 % en 1988 et de 3,6 % en 1989. Ces chiffres seront révisés. Ils mostrent tout de même que l'activité a atteint un sommet au début de 1989, pois s'est un peu ralentie tout en restant forte - au cours du printemps et de l'été.

Pour sa part, la production industrielle après avoir augmenté de plus de 5 % en 1988, a progressé de 4 % en 1989. Il est très possible d'ailleurs que l'expansion soit repartie à tout va, fin 1989, tirée par une demande des ménages dopée par des gains importants de

S'il est un facteur de croissance qui ne se dérobe pas, c'est bien celui de l'investissement industriel, qui aura beaucoup progressé pour la troisième amée consécutive. Les chiffres officiels indiquent une accélération sensible dès 1987 (+ 5,7 % par rapport à 1986) puis encare en 1988 (+ 11,2 %), suivie d'un très léger ralentissement en 1989 (+ 9 %). En tout cas, le tissu industriel français est bien en train de a rapos mier,

Le commerce extérieur, en revanche, a joué un rôle de moins en moins entraînant pour la production au fur et à mesure que les mois passaient. Après avoir aug-menté au rythme annuel exception-nel de 16 % en volume au premier semestre, les exportations sont revenues à 7 % au second semestre.

Ce ralentissement s'explique par la baisse d'activité en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Il pro-vient peut-être aussi d'une politi-que imprudente des industriels français, qui semblent avoir beau-coup augmenté leurs prix à l'exportation tout au long de l'année.

Comme dans un ballet bien réglé, la consommation des ménages est venue relayer, au second semestre, l'affaiblissement de la demande étrangère. Da coup, la production des biens de consommation a doublé de rythme an second semestre (+ 6,8 % l'an contre + 3,4 %), sans qu'il soit possible de savoir dans quelle mesure les industries françaises ou instal-

| de variation<br>annuelle<br>m volume | Investissements<br>industriels<br>concurrentiels | Investissements<br>productifs<br>(agriculture, Industrie, services |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 80                                   | + 8,9 %                                          | + 47%                                                              |
| 81                                   | - 8 %                                            | + 47%<br>- 3.1%                                                    |
| 82                                   | ~ 5,9 %                                          | - 0,5%                                                             |
| 83                                   | ~ 1.9 %                                          | - 4,1 %                                                            |
| 84                                   | + 2,2 %                                          | - 25%                                                              |
| 85 I                                 | +11,85                                           | + 4.9%                                                             |
| 86                                   | + 3,7 %                                          | + 4.7%                                                             |
| 87                                   | + 5,7 %                                          | + 5 %                                                              |
| 88                                   | +11.2 %                                          | + 9,4%                                                             |
| 89                                   | + 9% (prévision)                                 | + 7 % (prévision)                                                  |

lées en France ont été capables de satisfaire cette demande supplé-

Il semblait clair, fin 1989, que le risque d'une surchauffe conjoncturistie à une surchante conjonern-relle était plus important que celui d'an tassement de l'activité, que la plupart des organismes de conjone-ture français et étrangers ne prévoyaient d'ailleurs pas. Le forte distribution de pouvoir d'achat en 1989, mais surtont son exceptionnelle concentration sur le second semestre (+ 3 %, soit + 6 % en rythme annuel pour le revenu dis-ponible) amenaient fin décembre à se poser la question d'un freinage de la demande volontairement pro-

voqué par le gouvernement pour éviter une dégradation supplémen-taire de la balance commerciale.

# Déficit industriel

Le commerce extérieur aura posé la question brûlante d'un déficit grandissant. Pourtant, un promier trimestre réconfortant avait fait croire que les efforts d'investissement des dernières années commençaient à produire leurs effets.

Les ventes à l'êtranger dépas-saient en mars, pour la première fois, les 100 milliards de francs par mois en chiffres bruts. Sur l'ensemhie du premier trimestre, la pro-gression était de 20 % par rapport à la période correspondante de 1988. Ces performances avaient pour cause non seulement des ventes socrues d'Airbus (passées de 4 à 8 par mois), mais anasi un boom général causé par la forte crois-sance allemande, minulant l'activité dans presque toute l'Europe.

Les exportations ont d'abord plafouné au deuxième trimestre pour décliner ensuite au troisième. Aussi le déficit commercial a-t-il arreint 4,5 milliards de francs en moyenne mensuelle su deuxième trimestre, pais 4,9 milliards de francs an troisième trimestre, équivalant à une tendance annuelle d'une soixan-taine de milliards de francs. Finalement - sanf imprévu, - le déficit du commerce extérieur de la France aura avoisiné les 50 milliards de francs après une trentaine de milliards de francs en 1988.

Principaux responsables de cette détérioration ; la balance énergie et celle des produits manufacturés. La hansse du brut, qui culmine au cours des premiers mois de 1989. pousse le prix du baril à 18 dollars en moyenne sur l'ensemble de l'année contre 14,8 dollars en 1988. Cette hausse de 20 % explique l'accrossement du déficit énergétique, passé à une soixantaine de milliards de francs au cours des neuf premiers mois de 1989 contre une cinquantaine de milliards pen-dant la même période de 1988 (+20%).

Tontefois, c'est l'industrie qui est la principale responsable de la dégradation enregistrée en 1989 : + 80 % sur les neuf premiers mois. Non pas la balance des biens de consommation ni celle des biens d'équipement professionnels, mais celle des biens intermédiaires (sidérurgie, chimie...), pour des raisons encore inexpliquées.

L'automobile est une autre raison de détérioration mais pour des raisons parfaitement explicables. Depuis trois ans, Peugeot et Renault butent sur des capacités de production insuffisantes faute d'avoir assez investi.

A l'évidence, l'industrie automobile française a largement sous-estimé - comme d'autres sec-

teurs - la vigueur de la reprise qui ne s'est pas démentie depuis lors. L'offre nationale étant incapa-ble de satisfaire la demande, les importations ont augmenté de 15 % en volume en 1989 alors que les

ECHANGES

Le ralentissement de la demande mondiale n'est pas la cause de tout. Si le tassement de l'activité aux Etats-Unis peut justifier l'aggrava-tion du déficit, l'explication ne vant pas pour la Grande-Bretagne, avec laquelle le solde positif s'est amélioré de plus de 15 % (neuf premiers mois de 1989).

exportations ne croissaient que de

De même ne tient-elle pas pour la RFA, avec laquelle le déficit se creuse de 20 %, malgré la forte croissance économique enregistrée outre-Rhin. Finalement, ce n'est guère qu'avec les pays en voic de développement que la France enre-gistre ses succès, triplant ses excé-

La balance des paiements con-rants n'aura fort heureusement été que faiblement déficitaire (une vingtaine de milliards de francs), grâce à une balance des services en nette amélioration. Les rentrées de devises dues au tourisme - la célébration du Bicentenaire de la Révolution aidant - auront été bien

## EMPLO!

# **Accélération**

Les prix de détail en France out augmenté plus vite en 1989 qu'en 1988 : un peu plus de 3,5 % contre 3,1 %. Encore les baisses de TVA décidées par le gouvernement - sur l'automobile notamment en septembre - out-elles sensiblement freiné le mouvement, plus nette-

ment qu'en 1988. Les prix des produits manufac-Les prix des produits manufac-turés n'ont augmenté que de 2 %, grâce notamment à la réduction de la taxe à la vaieur ajoutée qui a représenté un allégement de 0,8 % sur l'ensemble de l'année. En excluant les baisses de TVA et les hausses de l'énergie pour commâtre le rythme réel de l'inflation, les prix out sagmenté de 3,8 %, soit presque un demi-point de plus qu'en 1988.

Cette accélération a été provoquée par la forte hausse des prix alimentaires, phénomène passé un peu insperçu mais qui aura pour-tant marqué toute l'année. Autant ces pris avains évolué modéré-ment en 1986, 1987 et 1988, autant leur hausse a été très vive en 1989, atteignant presque 5,3 % en rythme amuel au accord semestre, soit le double de la leuren des produits manufacturés.

Ce phénomène d'accélération a eu plusieurs causes dont certaines remontent assez loin. Les quotas laitiera décidés par la CRE pour réduire les excédents en Europe ont provoqué des abattages extrê-mement nombreux de bœuis et de raches de réforme, notamment en 1987. Les conséquences ne se sont balement moins de viande, une offre raréfiée et des prix en forte

Ce phénomène s'est produit à un moment particulièrement malheu-reux puisque les prix du porc, qui fluctuent régulièrement en fonc-tion de cycles de production, ont été à la hausse en 1989. Enfin la

Voté fin 1988 par une majorité

parlementaire dominée par les socialistes, le budget de 1989 fut préparé jusqu'à la fin d'avril par le

gouvernement de Jacques Chirac. Est-ce cette double paternité qui le rendit aussi neutre ? Toujours est-il

que, prévoyant 1 152 milliards de

francs de dépenses publiques et un déficit de 100,5 milliards de francs,

la loi de finances 1989 s'achève

Le respect absolu du déficit

prévu de 100 milliards de francs

dissimple pourtant des évolutions

importantes intervenues en cours

d'année. Autant le budget initial

sans modifications apparentes.

sécheresse exceptionnelle de l'été dernier a pesé à la hausse sur les prix des légumes.

Les prix des produits manufacturés du secteur privé, quant à cux, ont augmenté modérément après us premier semestre où sont apparues quelques tensions. Mais le phénomène notable est la stabilisation des prix des matières pre-mières industrielles importées, qui s'est produite sprès plus de deux

Quant aux services, qui n'avaient cessé d'augmenter très rapidement depuis leur remise en 110 liberté début 1987, un certain ralentissement a commencé à se manifester. Le gouvernement a pour sa part freiné au maximum les relèvements de tarifs publics (à peine plus de 1 % sur toute l'année) pour compenser le déra-page des prix alimentaires et les tenators apparues sur le pétrole des le début d'année.

Tout compte fait, l'écart d'infla-tion avec la RFA a retrouvé en octobre 1989, avec 0,4 point, son plus bas niveau depuis quinze ans. La forte hausse de la fiscalité indirecte appliquée par Bom en jan-vier 1989 explique que la RFA ait vu, tout au long de 1989, son taux annuel d'inflation « firter » avec celui de la France.

Ce phénomène a pris fin mécanint en janvier 1990, un an après les hausses fiscales qui avaient pesé sur certains prix. Aussi l'écart d'inflation avec la France s'est-il Ipso facto élargi de 0,6 ou 0,7 point.

Il n'en reste pas moins vrai que les gains de productivité en France et la faible hausse des coûts salariaux unitaires de production devraient permettre à l'économie française de rapprocher durable-ment son rythme d'inflation de celui de son grand partenaire.

1989 contensit peu d'innovations

(baisse de 42 à 39 % de l'impôt sur

les sociétés, baisse du taux réduit

de la TVA à 5,5 %, crédit forma-

tion pour les jeunes...), autant des décisions « lourdes » furent prises

La plus importante fut la ral-

longe de 9 milliards de francs

consacrée sous des formes diverses

aux traitements des fonctionnaires.

Mais les charges croissantes de la

**Dérapages** 

dette publique (5 milliards de faisait rentrer dans les caisses de francs supplémentaires) montrent l'Etat des recettes fiscales beau-

que la politique de défense du comp plus importantes que prévu. franc par des taux d'intérêt élevés Le gouvernement aurait pu doter

# PRODUCTION INDUSTRIELLE

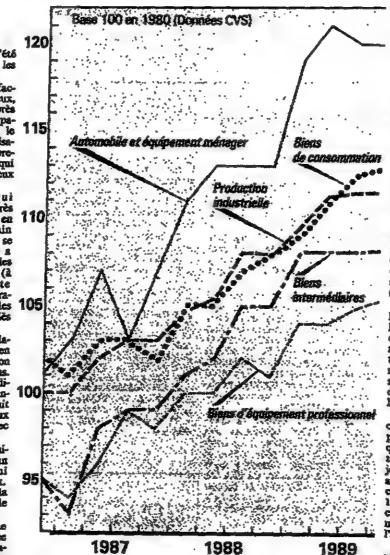

- Indices INSEE -(indices trimestriels corrigés des variations saisonnières calculés sur la base 100 en 1980)

francs ajoutés pour éponger les

sinistres commerciaux survenus

ever l'étranger montrent que la

politique des grands contrats à

l'exportation - pour spectaculaire

qu'elle soit - se paie et se paiera longtemps très cher.

Ces dérapages additionnés, qui ont représenté une trentaine de milliards de francs, n'ont pas modi-

fié le déficit final dans la mesure

où la forte croissance économique

faisait rentrer dans les caisses de

a un prix. Enfin les 5 milliards de les entreprises publiques, ce qui n'a

pas été fait sinon par des habiletés

qui ont abouti à donner à Thomson

et à Bull ce que l'Etat économisait

en transformant la dette Renault

en emprunt, dont il n'assure plus

maintenant que les intérêts (le

capital est désormais à la charge

da Trésor, c'est-à-dire des généra-

tions futures). Cette prudence

dans une conjoncture encore facile

s'explique par le souci d'alléger

autant que faire se pent l'exécution

du budget de 1990 qui, elle, sera

probablement plus difficile.

# Remise en ordre

L'emploi augmente. Le chômage dimime à peine. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée menace, et pas sculement pour les formations les plus élevées. La durée moyenne d'inscription à l'ANPE s'allonge et les demandeurs d'emploi les plus anciens ont encore moins de chances que par le passé.

Avec la sortie de crise, le mouvement de recomposition du marché du travail s'accélère. Les formes modifiées et les frontières anciennes s'effacent. Profitant du répit, c'est aussi le moment pour le gouvernement d'entreprendre un ravalement des politiques de traite-ment social, déligurées par plus d'une décennie de replâtrages décidés sous l'argence. Presque sans douleur, le temps des réformes THE VICTORIA

A nouveau révisée, la loi sur les licenciements économiques enterre l'autorisation administrative et ouvre la voie à la gestion prévision-nelle du personnel. CNPF en tête, tout le monde admet qu'il faut maintenant songer à protéger les salariés en fin de carrière, les départs des plus ligés représentant la moitié des réductions d'effectifs.

Evolution démographique oblige, on commence à se préoccu-per de la formation des pins de quarante ans qu'on ne pourra bien-tôt plus remplacer par de plus jeunes. Annoncée comme la grande affaire du second septennat, le crédit-formation prend corps pour 100 000 jeunes de moins de vingtcinq ans que l'on entend amener au minimum jusqu'au CAP avec l'acquiescement général.

La remise en ordre se prépare sans drames réeis avec la réforme de l'ANPE, réorientée vers le placement, celle du service public de l'emploi, rendu plus conérent, et celle de l'AFPA (Association pour la formation professionnelle des adultes), prévue en complément. Avec le deuxième plan pour l'emploi du gouvernement Rocard, arrêté ca septembre, se poursuit le nettoyage de formules boursouflées par l'excès.

Prévisions

Après les SIVP, moralisés, c'est au tour des TUC de rentrer dans le rang puisqu'ils seront assortis d'un contrat de travail et d'un salaire appuyé sur le SMIC. D'anciens stages disparaissent qui avaient beaucoup servi à ralentir la montée du chômage.

Selon le nouveau credo, il faut abaisser le coût du travail, notamment pour les populations les pins menacées par le châmage. D'où toute une série d'exonérations de charges sociales, le plus souvent temporaires, qui ont par exemple permis, en un an, l'embauche de 50 000 salariés supplémentaires dans les entreprises jusqu'alors individuelles.

Bien plus, l'embauche d'un chômeur de plus de cinquante-cinq ans, inscrit à l'ANPE depuis douze mois, sera exonérée de toute charge sociale jusqu'à la retraite. Tant et si bien qu'il n'y sura biemôt plus, d'après cette logique, que les sala-ries agés de vingt-cinq à cinquante-

cinq ans pour supporter le poids des cotisations sociales... Cependant, diverses formes d'emploi et divers types de chômage sont apparus qui ne communiquent pas forcement entre eux. La traunit to et donc précaire, continue sa percée, et un projet de loi a été déposé pour en limiter l'abus. L'intérim progresse de près de 30 % en un an et les contrats à durée déterminée représentent environ sept recruto-

ments sur dix. Ce remue-ménage perturbe les statistiques. Brusquement, lors de son enquête annuelle, l'INSEE annonce le révision à la buisse du taux de chômage par rapport à la population active, qui revient de 10,1 %, en juillet, à 9,6 %. Or, dans le même temps, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE ne bouge guère, et en novembre, en comparaison de l'année précédente, le chômage n'aura reculé que de 44 000 pour un total de 2,5 millions de personnes sans emploi.

Entre les deux estimations, il y a 600 000 situations individuelles. Des chômeurs « découragés », évalués à 170 000, et compris dans un ensemble de 300 000 « inactifs » . pourtant présents dans les listes de l'ANPE, aux côtés de 300 000 autres chômeurs disposant d'un emploi, c'est-à-dire qui exercent des « activités réduites » antori-sées, et autres » petits boulots ».

Parallèlement, on découvre qu'un actif occupé sur cinq tra-vaille selon « les nouvelles formes particulières d'emploi », au contenu indéfini. Ils étaient 4,5 millions dans ce cas en mars 1989, soit 174 000 de plus que douze mois plus tot...

Tout cela est bien sûr à compa-rer avec le mouvement de création d'emplois, indiscutable, mais qui donne lien à des appréciations divergentes entre l'INSEE et **FUNEDIC.** Quand I'un estime à 225 000 les effectifs salariés supplémentaires dégagés de septembre 1988 à septembre 1989, l'autre parie de 400 000 postes de plus, authentifiés par des rentrées de cotisations correspondantes. Qui croire et que comprendre ?

La création d'emplois ne mord pas sur le chômage et les exclus le demeurent. Les emplois précaires se multiplient, qui sont mai ou pas indemnisés par le régime d'assurance-chômage, ainsi qu'en témoigne l'augmentation des rejets de dossiers d'indemnisation. Pendant ce temps, les employeurs se plaignent de ne pas trouver le per-sonnel qualifié dont ils ont besoin.

70235

20 23 15 19

2011年 (1771年) 新田山

منهورهو و در دائهان در د

STEELS TO THE

200

4 6 24

· \*\* . WE

1000円を

LT 257-12 (486)

4 31 140 L

THE REPORT

· Ja vyským

STATE BERTE

1216. 444

CONTRACTOR PROPERTY.

5 . . A., 98 gt

TOTAL TREET er egystellige 5 11 3424 TE

さし 大海洋道

រាស្មាជីសីធន the second

一个 的复数

· 一一、中国的情况

1-7里里里月本

可能 海 海豚

Lett. de es

के क्रांत्र केश कि

一大学の歌の出版書

THER GRASS

有一 计数据 建铁管电管

त हात कुछ होते. प्रकृति स्थापन क्षेत्र स्थापन केल्क्स्स्य

Contract to the Party

A SHARE SERVICE

THE PARTY &

1.11.219 die

一点 マヤー 海門を開

11 To 12 (4.2)

To the phase &

1 1 21 WH HE

THE ENGINEER OF

ne ni roknigeta

to make

্ৰা হ'ব প্ৰচাৰ্থক বিভাগৰ

The Property

\* 44 275 m.

Partra Mige

া গলেহদ গুলি কিছ

3100000

1. 1.06%

李安宁 建物

and the state of

Since Will Since Will gar the H ----Die beit. the sales stated in process jobs in fall cryst excess a flic town parts. S happy on which a s of Distance T . To -

· April 4 distant is a Sup-Sup and pair fraction patient phone dates to pic-dates for the fair flow to and the second 75 175 PF30 Address of the Robots that has af gefgreitt at d mericani des

the statement of the statement of the statement of min i Mağılını i Ağı **设施**在设置。[468] Part of Part .

that parter for 「我」(如此) American Mark Stranger cuit so her (为金融中的第二位) AND PARTY OF LINE YEAR OF A e de la company mar is plies is inche America playe ibaneses 4 % MARRIAGEN historia del -

**"性" 新华 郑** AN 1984 (44)

11 m & 1800 of the second at the gatta · 中方方。1984年

5 cm 42.52 The Park of the Pa the street of the second 20 20,000 2.54 - 124 A TANK

يوره څخو سا F 计 端键 10分離 子 マー**は続け**り 77.00

The Walls

1.22% - 7.0 mgs

. --- 43 - In a Magai · Transfer

11 m ・1 いっぱかを増

# SCIENCES + MEDECINE

# Afrique : recherche médicale en souffrance

Les bouleversements politiques de l'Europe de l'Est menacent l'aide de l'Occident à l'Afrique. Réunis à Bamako (Mali), les responsables francophones de la recherche médicale viennent de lancer un appel solennel aux hommes politiques.

BAMAKO

de notre envoyé spécial

deux pas du fleuve Niger, dans l'Hôtel de l'Amitié construit il y aura bientôt trente ans grâce à l'Egypte et trans-formé pour deux jours en quartier général de la francophonie médi-cale, le colloque de Bamako res-ters comme un moment importera comme un moment important de l'histoire de la recherche médico-scientifique au service de l'Afrique d'expression fran-caise (1). Ce fut aussi une rencon-tre sortant parfois de l'ordinaire, l'abandon de la langue de bois qui prévant dans toutes les réunions internationales ayant ici permis quelques beun moments d'autocritique et de lucidité.

En matière de recherche médicale effectuée en Afrique, et aussi peu vraisemblable que cela puisse paraître, le premier constat est celui... de l'absence de constat. Personne, en d'autres termes, ne peut aujourd'hui fournir un orga-nigramme détaillé, actualisé et exhaustif des hommes, des struc-tures et de leur financement

Si l'on excepte le réseau parfaitement structuré des instituts Pas-teur (2), qui ont souvent contribué teur (2), qui ont souvent contribué à de substantiels progrès dans la compréhension et dans le lutte contre les maladies tropicales, tout semble dans le plus grand flou comme en ont témoigné les inter-ventions des organisations respon-sables de l'Office de la recherche scientifique et technique d'outre-mer (ORSTOM), de l'Organisa-tion de coordination pour la lutte contre les grandes endémies en contre les grandes endémies en Afrique centrale (OCEAC) ou de l'Organisation mondiale de la sante (OMS).

en ordre

Foisonnement et multiplicité des structures, absence quasi totale de communications entre Africains – « pour savoir ce qui ce passe chez nous, mieux vaux être à Paris, à Marseille ou à Bordeaux que sur place », – démotivation des « nationaux », le bilan n'a rien d'enthousiasmant. Plusieurs intervenants au colloque de Bamako sont même allés jusqu'à reconnaître, non sans quelque courage, qu'en matière de recherche médicale la situation était sans doute plus brillante avant l'accession de leur pays à

#### **Structures** coloniales

On peut, chronologiquement, défi-nir plusieurs étapes comme l'a fait, de manière tout à fait remarquable à Banako le professeur Hilaire Tien-drebeogo, secrétaire général adjoint de l'Organisation de coordination et de coopération pour la lutte coutre les grandes endémies (OSTGE). Au départ, existaient des structures coloniales dans lesquelles recherche, formation et lutte contre les mala-dies tropicales étaient intégrées afin de répondre aux grandes priorités Sanitaires des pays concernés.

On visait alors avant tout à résoudre de manière efficace les grands problèmes médicaux dans une pers-pective de développement. A l'évidence ce modèle a permis d'obte des résultats très appréciables, qu'il s'agisse de l'onchocercose, de la fièvre jame, ou des méningites cérébro-spinales. On a également enregistré des progrès dans le contrôle des tréponématoses, de la lèpre ou de la lette des progrès de la lèpre ou de la lette des progrès de la lèpre ou de la lette des tréponématoses, de la lèpre ou de la lette des tréponématoses. de la trypanosomiase. Avec l'accession des pays africains à l'indépen-dance et au nom de leur souveraineté nationale, chaque pays a créé rogène ses propres structures de recherche, de formation et de soins, cette multiplication des structures cant parlois accilérée par les baileurs de fonds « crèant, dit le professeur Tiendrebeogo, un véritable handier tiendrebeogo, un véritable tiendrebeogo, un dicap qu'il nous faut aujourd'hui

Parallèlement, la situation sanidu fait notamment de l'accroissement démographique, de l'urbanisa-tion sauvage ou des multiples bouleversements sociaux et politiques. Ainsi, aujourd'hui le paludisme res-surgit sous de nouvelles formes et avec une intensité accrue (le Monde, du mercredi 23 août) la tuberculose Pose de nouveaux problèmes thérapentiques, les maladies sexuellement transmissibles « urbaines » se déve-

cains et européens pressentent et disent qu'elle va en Afrique provo-quer une véritable hécatombe sans que les responsables politiques africains on occidentaux en soient outre mesure troublés.

mesure troublés.

Dès lors, la recherche, qu'elle soit ou non menée en Afrique, se traduit mal dans la vie quotidienne et ne permet pas davantage de résondre les difficultés sanitaires des Africains. « Depuis l'indépendance de mon pays, la recherche médicale et technologique n'a eu que très peu d'impact sur le développement du Mali », a déclaré à Bamako le professeur Y. Touré, directeur du centre national de la recherche scientifique et technique.

a Parmi les nombreux problèmes qui se posent à nous aujourd'hui, a déclaré le professeur Tiendrebeogo, il y a l'absence de communication Sud-Sud qui fait que le réseau de l'esfrancophone fonctionne à sens unique entre le Nord et le Sud; il y a aussi la sélection indispensable qui doit être faite entre les thèmes de recherche. On peut prendre l'exemple des recherches sur les plantes de la pharmacopée troditionnelle africaine. En dépit de très nombreux colloques où symposiums sur ce thème, qui aujourd'hul peut dire où on en est? Même si cela ne plaît pas toujours, il nous faut bien convenir que beaucoup d'argent a été consacré à ce sujet d'argent a eté consacré à ce sujet sans grands résuliais. Il faut aussi souligner que d'une manière générale les sommes dont nous disposons sont suffisantes pour réaliser en Afrique des recherches conséquentes et efficaces. Il nous faut des maintenant envisager la création de cercles de qualité, faire en sorte que l'on ne puisse plus continuer à présenter puisse plus continuer à présenter comme une nouveauté ce que son patron faisait il y a cinq ans ou ce que fait son voisin de laboratoire. »

#### **Maladies** parasitaires

Pour M. René Le Berre (OMS) spécialiste de la lutte contre les maladies tropicales en Afrique, l'évolution de la situation n'a pas été plus hemense dans les pays anglo-phones. « Avant l'indépendance, il y avait au Kenya, en Tanzanie ou en Ouganda de très bons instituts de recherche travaillant sur les arbon-roses et les maiadies parastiaires, expliquo-il. Après, ces instituts se expiquos-1-1. Après, ces institus se sont le plus souvent balkanisés, fossilisés. Aujourd'had, il y a des pays où, pour diverses raisons, rien ne se fait en mattère de recherche médicale, hormis sur le papier. C'est notamment le cas de la Somalie, de la Zamble ou de l'Ouganda. On pourait aussi prendre l'exemple du Nigéria aut. cet dernières années. a payéria aut. cet dernières années. a payé ria qui, ces dernières années, a payé un très lourd tribut – plusieurs dizaines de milliers de morts – à la fièvre jaune. Or, dans ce pays, ce ne sont pas les Nigerians qui travaillent sur ce sujet mais l'Institut Pasteur.

SERGE MOYET



l'ORSTOM ou les spécialistes améri-cains du CDC d'Atlanta.»

D'une manière générale, M. Le Berre estime qu'en comparai-son les pays de l'Afrique franco-phone, grâce aux liens qui conti-ment de les unir, via l'OCEAC ou l'OCCGE, sont dans une situation moins catastrophique. « Il serait temps de reconnaître franchement qu'il n'existe plus, dans aucun pays francophone de l'Afrique sahélienne, rancopnone de l'ajrique sanetienne, une seute institution nationale pré-sentant le niveau désormais requis pour se tenir au courant des progrès des connaissances dans son domaine et, a fortiori, pour participer à la pro-duction de connaissances nouvelles » estime pour sa part le professeur J. Brunet-Jailly, coopérant à

Les institutions universitaires ont sombré, à l'exception de quelques écoles de médecine par exemple, et les laboratoires qui conservent une activité de recherche scientifique sont totalement dépendants de l'aide extérieure en matière de financement et de compétences scientifiques. Il serait temps de le reconnaître parce que la coopération n'est utile que si elle est adaptée au contexte dans lequel elle s'insère. On prétend mener des activités de recherche dans des institutions créées sur le papier avant tout bilan sérieux des potentialités et dans lesquelles on a nommé en grand nombre des fonctionnaires ordinaires sans contrôle réel ni de leurs titres capacité effective à diriger ces recherche. Ces institutions ne disposent d'aucun budget de fonctionne-ment, elles sont donc intellectuelle-ment et matériellement dans la main des bailleurs de fonds étrangers.

ILS DIRIGENT LA FRANCE

264 pages

Stock

100 F.

D'autre part, l'absence de toute donnée épidémiologique fiable fait que la situation sanitaire dramatique de nombreux pays africains s'accompagne, triste paradoxe, de l'incertitude générale quant aux priorités à fixer. Fant-il no s'intéresser qu'aux maladies infectionnes transmissibles et, si oni, l'épidémie de sida est-elle à ce point menaçante qu'il faille en oublier le paludisme, le tétanos néonatal, la tuberculose et toutes les parasitoses endémiques d'Afrique? Peut-on négliger les maladies non-transmissibles (pathologie cardio-vasculaire, cancers, diabète)? Faudra-t-il enfin attendre d'avoir une photographie claire de la réalité sanitaire africaine pour agir ? Ou, à l'image des grands médecins venus d'Occident à l'époque de la colonisa tion du continent africain, ne faut-il pas lutter sans relevés épidémiologi-ques exhaustifs mais avec ingénio-sité et sans craindre d'imposer un

# L'esprit d'Alma-Ata

modèle sanitaire occidental qui peut

faire ses prenves?

A cet egard, ic Bamako et l'appel international lancé à cette occasion marquent la fin d'une décennie dominée par « l'esprit d'Alma-Ata », du nom de la conférence internationale organisée en 1978 et qui fondait sur le concept de « soins de santé primaire » la protection et la promotion e de la santé de tous les peuples

e On soit aujourd'hui que les soins de santé primaire n'ont pas atteint

ments prodigieux qui se passent à l'Est ne seront pas sans conséquences rapides sur les rapports Nord-Sud et en particulier sur la recherche et la coopération en Afrique. On a vu com-bien il a été difficile de relancer les accords de Lomé et, déjà, les Italiens et les Allemands de l'Ouest poussent à un désengagement sur les programmes de recherche de la CEE dans les pays en voie de développement, Pour avoir malheureusem voulu faire croire que la santé pouvait ne pas couter cher, nous sommes aujourd'hui en pleine déconsiture, »

JEAN-YVES NAU

pour le peuple. Finalement, c'est un fiasco, comme celui des régimes qui

développaient ces idées. Alma-Ata ne

marche pas et il n'y a aucune autre

proposition. D'autre part, les évène-

(1) Le colloque de Bamako sur « la recherche médicale dans l'espace scientifi-que francophone » était organisé les 20 et 21 décembre par le réseau Sida-paladisme leur objectif et que le fameux slogan de « la santé pour tous en l'an 2000 ) d'expression française (Association des n'a, au mieux, qu'une vertu mobilisatrice », explique le professeur Marc Gentilini, organisateur de la réunion

(2) Il existe à travers le monde un réseau de vingt-six Instituts Pasteur en Afrique, (Sénégal, République centrafricaine, Côte-d'Ivoire, Cameroun, Congo) et à Madagascar. qui emploient au total près de six cents

# L'appel de Bamako

Nous publions ici les principaux extraits du texte adopté au terme de la réunion internationale de Bamako (1).

de Bamako. L'esprit d'Alma-Ata a,

entre autres, contribué à faire perdre deux ans à l'OMS dans sa lutte con-

tre le sida. Alma-Ata n'était au fond

que la résultante de tout ce qui allait

dans le sens des démarches popu-

laires pseudo-démocratiques, dans le

Réunis à Barnako (Mail) les 20 et 21 décembra 1989, les uni-versitaires et chercheurs francophones des facultés, écoles de médecine, et des institutions de recherche spécialisées, appellent gouvernements et des person-nels de santé de le communauté internationale, ainsi que celle des beilleurs de fonds, publics ou pri-vés, sur ce qui suit : aucun développement ne peut être escompté sans développement sanitaire ; aucun espoir de dévesantaire ; aucun aspor de deve-loppement sanitaire ne peut être envisagé sans développement de la recherche médicale, dans le monde en général et dans les pays en voie de développe-ment ; aucune maladie ou aucun problème de santé publique ne peut être considéré dans le monde d'aujourd'hui comme ne concernant qu'une fraction de l'humanité. L'amélioration de la santé du monde est indivisible. politiquement, économiquement, culturallement, techniquement et

# **Vigilance**

Les changements politiques et économiques survenus récem-ment dans l'hémisphère Nord ne dolvent empainer aucuna remise en cause, même partielle, des engagements du Nord pour le Sud. En particutier, ils ne peuvent en audun cas provoquer une révi-sion à la baisse des moyens et des engagements concernant les interventions sanitaires. Cas changements doivent inciter les décideurs politiques des Etats des pays en voie de développe-ment à une grande vigilance à l'égard de leurs pairs ; ils doivent de même privilégier les priorités exprimées dans tous les pays en vue de l'amélioration de la santé à tous les niveaux, et du déve-

depuis 1978 dans les pays en voie de développement, il est illusoire d'écarter le constat du coût élevé de la santé. Le refus de cette exigence ne peut conduire qu'à des choix opportunistes ou inefficaces. (...)

Les pays en voie de dévelop-pement soufirent de sous-infor-mation sur le niveau réel de leur potentiel de recherche. L'inven-taire des structures, des moyens, matérials et humains de la recherche dans les pays en voie de développement doit être

Le capital humain est le fecteur le plus important dans le déve-loppement de la recherche. Il est kavestissement initial national. Il est difficile à maintenir, récla-mant un suivi et un siustement permanents. L'engagement de l'Etat dans ce domaine est à nour le développement, (...)

Le financement de la recherche médicale doit mobiliser des fonds nationaux, régionaux, internationaux, publics ou privés. La recherche n'est monopole ni d'un Etat, ni d'un groupe

La recherche médicale ne connaît aucune frontière, pas plus que les maladies, leurs causes et leurs vecteurs. La notion de frontière sanitaire ne concerne que les voyageurs. Les Etats doivent assurer la libre cir-culation des idées et des chercheurs, faciliter les échanges, renoncer à toutes les containnes d'ordre politique, administratif, douarier, qui constitueramit una entrave pour le travail du cher-cheur. L'indépendance de la tionale est le garant de la continuité de la coopération inédicalé entre les peuples, quels que soient les revirements d'alliances économiques ou politiques (...)

L'espace scientifique françophone ne constitue pas une zone protégée, mais doit permettre par la mise en synergie de son potentiel une dynamique visant à la reconnaissance de son iden-tité, en considération de ses réalisations passées, présentes, et de ses potentielités. (...)

La santé des pays en voie de développement ne peut être oubliée : l'aide internationale n'est pas un investissement à court terme, mais doit être un support de développement à moyen et long terme.

(1) Ce texte, qui sera prochaine-ment diffusé à l'éthelon international ampès des gouvernements et des orga-nisations internationales, pours faur l'objet de quelques modifications montres dans sa rédaction.

# SCIENCES • MEDECINE

# Les mauvais « cents » de l'étang de Thau

La présence de salmonelles oblige les laboratoires chargés du contrôle de la qualité des eaux à alerter les pouvoirs publics.

de notre envoyée spéciale EST une bataille entre eux « qui ne voient les choses que sur un tableau noir » - les scientifiques, selon le mot d'un conchyiculteur - et ceux qui auraient ten-dance à ne voir que le fond de leur porte-monnaie, vide – les produc-teurs de coquillages. Enjeu de la lutte : quelques kilomètres carrés d'em samaitre entre Sète et Mard'ean sammaire caire sete et Mair-seillan, l'étang de Thau. Un bassin tout planté de grandes cages de fer, les tables à huîtres, qui portent sous la surface les grappes du précieux mollesque. Tout autour, des villages — Mêze, Loupian, Bouzigues — par-fois entièrement tournés vers la

Première alerte, le 29 novembre dernier. L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), chargé de la ser-veillanen de la malubrité des eaux de l'étang, y découvre des traces de sal-mondies. La vente des coquillages du bassin est interdite, au grand du bassin est interdite, au grand dam des éleveurs, pondant quatre jess. Le réouverture sera de courte durée. Le 13 décembre, de nouvelles analyses positives ponseent le ministre de la mer à proscire les monles, huîtres et autres palourdes de Than, « pour ne pos mettre en danger la santé de nos concitopens ». La bactérie repérée slors, la « saimonelle de Duisbourg », est jugée relativement peu dangereuse (elle n'entraîne pas de typhoide), mais peut engendrer des gastro-entérites;

Commence alors une véritable

Commence alors une véritable commence alors ane vertable guerre d'analyses entre l'IFREMER et les conchyliculteurs, qui finira de manière violente par le saccage des locaux de l'Institut et de l'immeuble des affaires maritimes à Sète. Mettaut en doute les résultats de l'organisme scientifique, les éleveurs d'institute mandricent fleveurs d'hustres produisent « leurs » conclusions. Elles s'appuient sur une série de cent quarante-neuf prélève-ments, relevés à la même période (entre le 6 et le 3 décembre), qui out fait l'objet d'analyses par le labora-toire départemental des services vétérinaires, lesquelles se sont toutes révélées négatives. Autre argument : un laboratoire privé de Montpellier n'a lui non plus rien décelé d'anor-mal. Détail : dans les deux cas, les prélèvements ont été portés par les conchyliculteurs eux-mêmes. Un « autocontrôle » qui convaine d'au-tant moins les affaires maritimes que l'IFREMER est le seul orga-nisme habilité en matière de quaint des eaux. Le partage des tiches attri-bue aux services vétérinaires une mission en aval dans le processus de commercialisation, leur laissant, en particulier, le contrôle sanitaire des produits mis en vente,

#### Tout ou rien »

Les résultats de l'institut grientifique sont donc le fruit d'un travail de unveillance aussi constant que pré-cia. En temps normal, les six stations d'évaluation de l'étang de Than sont contrôlées tous les quinze jours. Les (coliformes) sont systémati a reshercisés dans le coquil lage, véritable « concesimient » de microbes. Entre l'huître et son milieu aquatique, l'osmote est par-faite, et les examens faits sur les molinsques donnent une idée exacte de la qualité des eaux. L'équation est simple : eau propre égale coquillage comestible.

Le stade de la surveillance en « veilleuse » est rapidement dépassé des que les conditions dimatiques engendrent un risque accru de pollu-tion. Des pinies abondantes, pas de mistral ni de tramontane pour balayer les caux donces et sales res-tées en surface : la météo n'a pas été favorable sux producteurs de Thau, en ce début d'hiver. Les précipita-tions entraînent, semble-t-il, vers le



bassin un ensemble d'eaux usées (égouts, bassins d'épandage...) qui, sien que traitées en station d'épuracharrient encore de nombreux microbes. Dans de telles circonstances, la fréquence des contrôles effectués passe à trois prélèvements hebdomadaires dans chaque point d'observation et la détection de saimonelles devient l'objectif priori-

« La recherche de pathogènes [les salmonelles provoquent plusieurs sortes de maiadies] est quelque chose M. Jean-Pierre Angeli, chercheur à IFREMER-Site. Il y a encore un ou deux ans, on se contentait de surveiller la présence de coliformes féculos. Après un certain seuil, on pensait qu'il y avait risque de saimonelles et on fermait tout avant de faire les vérifications supplémentaires. Depuis, on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir des salmonelles en l'absence de coliformes. » D'où la nécessité d'analyses spécifiques, anjourd'hui mises en place.

Contrairement à d'autres microbes, où l'on peut parier de quantité (au-delà d'un certain seuil, il y a danger pour l'organisme humain), la

détection des salmonelles se fait en terme de « tout ou rieu ». Dès que la bactérie est repérée, l'alerte est donnée, quel que soit le degré de toxicité de l'espèce (il existe plus de deux mille variétés de salmonelles, plus ou moins dangereuses). A ce moment, la préfecture, à qui appartient la décision finale, ne prend pas le risque - si minime soit-il - de laisser sur le marché des coquillages pollués qui présentent un danger en particulier pour une population fai-

De leur côté, les quelque neuf cents conchyliculteurs de l'étang de Than continuent de proclamer hant et fort qu'ils mangent des huîtres « tous les jours » et ne s'en portent pas plus mai. Pour eux, la catastrophe est déjà là, alors que 50 % de la production annuelle (5 000 à 6 000 tonnes) est habituellement vendue pendant les fêtes du mois de décembre. Soit 70 % des recettes, en raison de l'augmentation du prix des huîtres à cette période. Un manque à gagner évalué à 40 millions de francs dans un premier temps. Et, alors que les huitres sont stockées immergées dans des pochons de plastique, une image de marque des « coquilinges de Thau » ternie par le

La remise en vente des produits de l'étang n'est pas à l'ordre du jour. Après la destruction du matériel d'IFREMER par un commando d'Eleveurs en colère, et pour vider la querelle, le ministère a confié l'ana-lyse des derniers prélèvements conjointement à trois laboratoires de la région. Des examens rapprochés dans le temps seront désormais mécanisme pour suivre svec préci-sion l'évolution du milieu aquatique, avant la réceiverune du bassin.

Encore fandra-t-il s'amagner à la Encore Enters de l'infection : une pollution très probablement d'origine terrestre, apportée par les caux de pluie. Car, comme le constate M. Pierre Papon, PDG d'IFRE-MER : « Quand on est malade, rien ne sent de casser le thermomètre. » Les remèdes, en l'occurrence, sont de deux sortes : preudre le mai à la racine en assainissant parfaitement le réseau des caux se déversant dans l'étang ; traiter les coquillages avant d'épuration, soit par dégorgement ms des « piscines » d'em propre. Dans tous les cas, la potion auta le goût amer des investissements

JUDITH RUEFF

# L'arôme truffier

Des chercheurs toulousains ont synthétisé l'arôme du champignon qui a fait la fortune des terres pauvres du Périgord.

gourmets out baptisé « le diamant noir de la cuisine française », ce mystérieux champignon souterrain oui a fait la fortune des terres pauvres du Périsord, du Ouercy et de la Provence, va-t-elle être détrônée par un vulgaire produit de synthèse sorti des laboratoires de chimie? Déjà, des centaines de restaurateurs, dont certaines toques parmi les plus cotées, corsent leurs plats avec un arôme parfaitement imité, mais dans leanel n'entre pas un milligramme du coûteux cryptogame.

Ils ne l'avoyent pas, mais les chiffree parient pour ent. En un an, ils ont acheté et employé une tonne d'huile végétale à goût de truffe, alors que la consommation totale de vraies traffes n'a guère dépassé 30 tonnes. Tout laisse prévoir que ces proportions vont s'inverser : l'arôme artificiel et bon marché va peu à peu se substituer au champignos. Voilà en tout cas ce que redoutent les trufficulteurs, les gourmets et les maisons de négoce.

C'est pourtant la plus ancienne et la plus importante d'entre elles qui a tout déclenché. Les établissem Pebeyre, fondés en 1897, se cachent dans une ruelle du vieux Cahors derrière une simple plaque de cuivre. Jacques Pebeyre et son fils, Pierre-Jean, se désolent de voir disparaître les fournisseurs qui, depuis quatre générations, alimentent leur négoce. De plusieurs centaines de tonnes en 1925, les « récoltes » sont tombées à quelques dizaines de tonnes aniourd'hni. Deouis les années 70. une équipe de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) a tenté de relancer cette « spéculation » en mettant sur le marché des plants de chênes mycothisés, c'est-à-dire dont les racines ont été mariées avec le mycélium de la truffe. Mais les courageux qui ont planté des hectares de chênes dit « truffiers » n'ont pas été payés de retour. La truffe semble vouée à figurer bientôt sur la liste des espèces végétales en voie de dispari-

Les négociants de Cahors ont alors décidé de s'intéresser, non plus à l'artice avec legnel la tuber melanosporum (nom savant de la truffe

noire) vit en symbiose, mais au cryp tocame lui-même et aux facteurs qui peuvent favoriser son développement. Jacones Pebeyre a demandé à un de ses anciens camarades de lycée, Charles Marchant, patron du laboratoire de cryptogamie de l'Institut national polytechnique de Toulouse, de travailler là-dessus. Curieusement, les connaissances étaient rares et la bibliographie fort panvre. La truffe est toujours apparue comme na dou da ciel, na vésétal quasi mythique, défiant l'analyse

Grâce aux travaux des spécialistes toulousains, et avec l'assistance de Michel Kulifaj, un agrobiologiste de trente-deux aus engagé tout exprès, la firme de Cahors a mis au point une méthode de « culture » de la truffe. On est encore incanable de la faire naître, mais, dès qu'elle est présente dans le sol, on sait, aujourd'hui, comment favoriser sa croissance. On peut voir dans le Lot une dizaine de truffières expérimentales suivies et subventionnées par la direction départementale de l'agri-

#### Un cocktail de molécules

Les sols trufficoles sont protégés par des serres en plastique les met-tant à l'abri des grands froids et des grosses chaleurs. Des rampes d'arrosage y entretienment une humidité de 15 %. La croissance des champignons est améliorée par un engrais breveté, constitué d'un mélange de matières organiques non fermentées de tourteaux, de potassium et de calcaire actif. L'acidité du sol doit, en effet, être maintenue au pH 8. A ces conditions, la production de truffes est plusieurs fois plus abondante à celle des parcelles-témoins somnises aux aléas naturels. Si ce succès se confirme, la méthode sera vulgarisée par les services agricoles d'ici deux à trois ans.

pour la vraie truffe ? Les recherches de la société Pebeyre et du laboratoire de cryptogamie ont littéralement ouvert la boîte de Pandore. On a cherché à savoir pourquoi la tuber melanosporum, rouge et inodore au début de sa croissance, devient noire

et déliciensement odorante anand elle mirit, an cours de l'hiver. Une antre équipe de l'Institut national polytechnique de Toulouse - des chimistes cette fois (1) - s'est attaquée à ce mystère. Financée à raison de 4 millions de francs par le négociant de Cahors, par le ministère de l'agriculture et par le conseil régional de Midi-Pyrénées, elle a rénssi ce qui n'avait jamais été fait jusqu'ici : l'analyse moléculaire de l'arôme de la truffe... puis sa synthèse.

C'est Thierry Talou, un ingénieur de recherche de trente ans, qui est l'un des principaux inventeurs de la méthode. Il remeille l'effluye de troffes naturelles et la fixe sur une pondre polymère refroidie à moins 30 degrés. Brusquement réchauffée à 240 degrés, la poudre libère les molécules odorantes, qui sont alors propulsées dans une canalisation en serpentin, de 50 mètres de dévelopnent, mais de section minuscule. A l'intérieur de ce pièxe, les molécules voyagent à des vitesses différentes et se présentent une par une à le sortie. On peut alors les compter et mesurer leur teneur. L'appareil qui réalise ce travail, un chi graphe à colonne gazeuse, n'est pas plus volumineux qu'un téléviseur, Il révèle que l'arôme de la truffe

est un cocktail d'une cinqu de molécules simples. Reste à les identifier. On les soumet aux coups de boutoir électroniques d'un so tromètre de masses qui, avec l'aide d'un ordinateur avant en mémoire le profil de 30 000 molécules élémentaires, donne leur carte d'idendité.

Thierry Talon est ainsi parvenn à repérer une quinzaine de constituants majeurs de l'arôme de truffe. Ces alcools, aldéhydes, éther, cétones et autres composés soufrés figurent au catalogue des industriels fournissant les laboratoires pharmaceutiques. La tentation était grande d'en reconstituer l'assemblage. Un beau jour de 1986, le jeune cher-cheur toulousain déboulait dans le minuscule bureau de Pierre-Jean Pebeyre, à Cahors. Dans une fiole contenant de l'huile de soja (support comestible et complètement neutre), il avait mélangé ses famenses molécules. La mixture synthétique sentait la truffe à plein nez.

On en envoya des échantillons aux

meilleurs cuisiniers de France. Ils approuvèrent. On en enfouit sous vingt centimètres de terre. Les cochons et les chiens truffiers les détectèrent immédiatement. Fallait-il alors commercialiser le succédané au risque de tuer la vraie truffe? Le débat, comélien pour les Pebeyre, fut vite tranché. « Si vous ne le faites pas vous-mêmes, en sachant de limiter les dégâts, d'autres le feront demain sans aucun scruaule a, prédirent les chimistes.

L'anîme artificiel de truffe a dopo reçu, sous ce nom, l'aval de la direction de la consommation. Le procédé de fabrication a été breveté en France, en Europe, aux Etats-Unis et an Japon. Depuis juillet 1988, douze mille boîtes de fer blanc contenant quatre-vingts grammes de mixture ont été vendues. Jusqu'ici, uniquement aux restaurateurs et aux conserveurs. Un mélangeur automatique contrôlé par un mini-ordinateur a été mis au point par l'Institut polytechnique de Toulouse oni se félicite de cette collaboration exemplaire entre l'université et les entreprises. Il permettra de doubler entêt la cadence de production, à Cahors. Déjà plusieurs « jus de truffe » inspirés par la découverte des chimistes touloussins sont apparus sur le marché.

« Ces imitateurs seront identifiès et poursuivis, dit Thierry Talou, mais ils témoignent que nous avons réussi. Nous espérons qu'en 1992 la législation européenne sera moins pointilleuse que les textes français et qu'elle autorisera la vente de notre oduit sous la dénomination arôme de truffe identique au naturel. »

C'est ce que redoute Jean-Jacques Mayssonnier, negociant en truffes de Souillac. « Le lobby européen chimio-alimentaire va réussir à effacer du vocabulaire les mots « artificiel » ou « synthétique » pour leur substituer celui de naturel, dit-il. Ce tour de passe-passe sémantique fera finalement deux victimes : les consommateurs et notre bonne vieille

MARC AMBROISE-RENDU

(1) Institut national polytechnique. Laboratoire des reconsciones, 118, route de Norboune, 31077 Toulouse, Cedex,

# Les momies sur le bitume

Deux ingénieurs pétroliers apportent des informations nouvelles sur la momification pratiquée en Egypte.

première vue, l'étude de la composition des produits pétroliers et celle des matières utilisées pour l'embaumement des momies n'ont aucun point commun.
Pourtant, deux ingénieurs d'ElfAquitaine, MM. Jacques Coman et
Daniel Dessort, out fait progresser la
connaissance des « baumes » à momie dans un travail que M. Guy Ourisson a présenté récemment à l'Académie des sciences.

Le bitume, c'est-à-dire des hydrocabures visqueux ou même solides, a été utilisé des l'Antiquité. La plus ancienne mention connue du bitume figure sur une tablette écrite en cunciforme trouvée à Drehem (l'antique Puzrish Dagan) en Irak et datant de 2100 ou 2000 avant Jésus-Christ et conservée au Musée du Christ et conservée au Musée du

Les utilisations du bitume en Mésopotamie étaient très variées : join-toement des briques crues dans les constructions monumentales (palais, constructions monumentales (palais, temples, ziggourais); revêtement des sols de cours, étanchéité des ouvrages hydrauliques, etc. Ce qui s'explique par les suintements naturels du bitune, obligatoires dans une région si riche en pétrole. En outre, le bitume était réputé pour ses vertus médicanales, magiques et désinfectantes.

Depuis la fin du dix-huitième siè-cle, des traductions approximatives avaient fait admettre l'idée que le « baume » de momification était du bitume « de modée. Des blocs de bitume solide, en effet, runcuent en surface à la suite des mouvements tectoniques se produient desse le tectoniques se produisant dans le fossé de la mer Morte et de la vallée du Jourdain. An début du dix-neu-vième siècle, des chimistes avaient bien essayé d'anaiyaer l'un et l'autre produit, mais les techniques de l'époque étaient totalement insuffi-santes pour obtenir la composition

Actuellement, les techniques d'analyse sont parvenues à une pré-cision telle que les travaux de MM. Connan et Dessort ont apporté des informations tout à fait nou-velles. Actuellement, en effet, on peut identifier des molécules très peut identifier des molécules très particulières, les « géostéroïdes » et les « géolopanoïdes », qui sont qualifiées de « molécules fiosiles », car elles se sont obligatoirement formées lors de la leute maturation des hydrocarbures dans la roche mère au cours des temps géologiques. Elles sont donc de véritables signatures qui trabissent la présence d'hydrocarbures. On peut aussi identifier et doser les différents hydrocarbures entrant dans la composition d'un pétrole ou d'un bitume.

Tout a commence par la diffusion sur FR 3, d'une émission sur les momies. Des égyptologues et des devant les caméras une des momies anonymes du Musée Guimet de Lyon pour essayer de comprendre les techniques de momification. Au cours de cette émission, M. Jean-Claude Goyon a montré un bout du « baume » retiré de la momie.

M. Connan est rentré en rapport avec M. Goyon et il a reçu trois échantillons de « banme » prélevés, le premier, dans le crâne, le second, entre les genoux, le troisième, dans les petits paquets de viscères remis après embaumement dans l'abdomen de la momie.

Les trois « baumes » sont de composition différente. En outre, celui provenant de l'intérieur du crâne a été plus chauffé que les deux autres Ce qui s'explique quand on sait qu'on le faisait couler par un orifice ménagé par le nez dans le plancher du crâne. De plus, les trois « baumes ➤ continuent indiscutablement du bitume de la mer Morte, mais en quantité infime. Ils sont faits surtout de cire d'abeille, de graisse animale et de gommes-réines (qui ne sont pas encore identi-

La présence d'un peu de bitume de la mer Morte dans une momie datant sans doute de l'époque ptolé-malque (332-30 avant Jésus-Christ) n'a rien d'étonnant. Des textes out révelé depuis longtemps que le com-merce du bitume entre la mer Morte et l'Egypte était très fructueux sous les Ptolémées.

MM. Connan et Dessort travaillent aussi, dans le cadre du mécénat scientifique d'Elf-Aquitaine, sur les bitumes de divers sites archéologi-ques d'Irak, de Syrie, du Koweit, de Bahrein et d'Oman. Ils ont ainsi prouvé que le bitume de Ras-Shamra (près de Lanaquié) vient du suintement tout proche de Farien; que celui de Babylone est sorti de Hit (sur la route de Bagdad vers la Syrie). Reste à vérifier l'origine des bitumes de Larsa et de Khorsabad (en Irak) et celle du bitume utilisé vers 5600 avant Jésus-Christ à Tellel-Oueili (près de Larsa, en Irak). Ces bitumes semblent bien provenir de la même source, et des textes cunciformes disent que le bitume de Larsa vient du pays de Madga, proche de Kirkouk, zone fort riche

YVONNE REBEYROL

Propingular Propingular still sender i pet gas Pade par extende par extende par extende par extende page of spale were f spale were the page 

> - A DE . BAR 4.647299 . WELLING Michigant that as a book a f if in 1 thats requires 18744 space distants A CAMPAGE of grass seeing TT 2000 MEGA TENTE CONTRACTOR

Choles

# # 18 M

THE PROPERTY

Marde 9 jaennier

9 et 10 Invier 1990

Commence of the same ----15.45 41 . 35 Section 18 1 Page ್ ಕಾರ್ಚ್ನ . . . . . . . . . . in an Stylie

2 TH 64 \*\*\*\*\*\*\* <sub>/ 建</sub>

Tallia 1:50

STATE TO STATE THE STATE OF THE

12.1

1111

# Cholestérophobie et chocolat

par HENRI CHAVERON

'ABAISSEMENT du taux de 'ABAISSEMENT du taux de cholestérol dans le sang tient une large place dans la stratégie de prévention de l'infarctus du myocarde. Un des volets de cette stratégie consiste à limiter le cholestérol exogène, celui qui est apporté par les afiments. Ce qui nécessite l'établissement et la diffusion de listes négatives d'aliments riches en cholestérol.

Le chocolat se trouve par erreur et régulièrement dans ces listes (1) avec des teneurs en cholestérol de 70 mg pour 100 g qui le font voisiner, sur ce plan, avec la graisse de beauf. Or le chocolat ne contient pratiquement le deslettées (Ca cui le la limité de ne concent ne connent pratiquement pas de cholestérol. Ce qui n'a rien de surprenant. La matière grasse qu'il renferme, le beurre de cacao, étant d'origine végétale.

Une étude toute récente effectuée à l'université de Compiègne sur un échantillonnage de chocolats repré-sentatif de ce qui est commercialisé senstif de ce qui est commercialisé en France a confirmé que la moyeme des teneurs en cholestérol est de 1 mg pour 100 g de chocolat (2). Ce chiffre est très éloigné de la valeur indiquée ci-dessos et est à rapprocher de ce que l'on trouve dans les matières grasses végétales.

Le chocolat a donc un rôle déri-soire dans l'apport exogène de cho-lestérol (100 g de chocolat fournis-sent le 1/250 de l'apport journalier moyen de cholestérol d'un Occiden-tal). De plus, les phytostérols conte-nus dans le chocolat gênent l'absorp-tion du cholestérol apporté par les untre aliments.

Deuxième grief fait au chocolat, celui qui concerne le rôle hypercholestérolémiant des acides gras saturés (le beurre de cacao est constitué pour près des 2/3 d'acides gras saturés, siéarique : 34 % et palmitique : 28 %). L'acide oléique représente 35 % et l'acide linoléique, acide gras polyinsaturé essentiel, 3 %.

Dans cette hypothèse, les acides gras saturés élèveraient le taux de

cholestérol dans le sang, l'acide oléique monoinsaturé (huile d'olire) serail indifférent sur ce plan. Quant aux acides polyinsaturés (huiles de tournesol, de mais et de soja), ils auraient une action hypocholestéro-limiane.

En fait, l'acide stéarique se distin-gue nettement des autres acides satu-rés sur le plan de son action sur la cholestérolémie.

cholestérolémie.

Déjà, Keys en 1965 attribuait un rôle neutre à cet acide. Il a été montré que l'acide stéarique se désaturait rapidement dans l'organisme pour donner l'acide oléique. Dans ces conditions, le beurre de cacao engendrerait une quantité importante d'acide oléique, 69 % (celui de constitution et celui formé par désaturation de l'acide stéarique). L'effet neutre du beurre de cacao sur la cholestérolémie, mise en évidence au cours d'expérimentations déjà cours d'expérimentations déjà anciennes, trouverait là son explica-tion. Le comportement du beurre de cacao s'apparenterait alors à celui des matières grasses riches en acide

Le troisième niveau de connais-sance sur la cholestérolémie prend appui sur les travaux de Brown et Goldstein, Prix Nobel de médecine Goldstein, Prix Nobel de médezine 1985. Des très importants résultats obtenus par ces anteurs sur le métabolisme du cholestérol ne sont descendus dans la rue, via les cabinets médicaux et les médias, que deux notions maintenant très répandues : le « bon » (HDL) et le « mauvais » (LDL) cholestérol. Pour prévoir les risques athéromateux, il est nécessaire maintenant de faire la distinction entre les HDL et les LDL. Pour sane maintenant de faire la distinc-tion entre les HDL et les LDL. Pour diminuer ces risques, il ne suffit plus de faire baisser la cholestérolémie globale, il faut diminuer simultané-ment les LDL et augmenter les HDL.

Des expérimentations menées en considérant ces deux paramètres en montré en particulier que l'acide

oléique diminue les LDL sans diminuer les HDL antiathérogènes.

De plus, des essais in vitro ont montré que les HDL voyaient leur aptitude à « capter » le cholestérol améliorée lorsqu'ils provenaient de sujets ayant subi un régime riche en acide oléique. Le « bon » cholestérol devenait « meilleur » ! Pour ces raisons les matières grasses riches en acide oléique commencent à occuper une position privilégiée dans la vasculo-protection. culo-protection

Il n'est pas alors déraisonnable, dans ce contexte, de formuler l'hypothèse que le beurre de cacao, assimilé, après désaturation de l'acide stéanque (près de 70 % d'acide oléique), aux manières grasses riches en acide oléique, se comporte, vis-à-vis des HDL, comme celles-ci.

Enfin il ne faut pas occulter dans la consommation du chocolat les la consommation du chocolat les effets « relazation » et « antistres » de ses composantes psychosensorielle et hédonique, effets, comme le subodorent certains, favorables aux HDL. A mesure que les connaissances urr la métabolisme du cholatérol s'accroissent et s'affinent, le regard porté sur les aliments se modifie et se précise. Le chocolat, longtemps victime d'interdits nutritionnels arbitraires, bénéficie de cette évolution. Le temps n'est peut-être pas loin où la consommapeut-être pas loin où la consomma-tion de chocolat sera conseillée dans les régimes limitant les risques

(1) Info Santé, nº 113, man 1988, et 50 Millions de consommateurs, nº 2, 19 juillet 1989. (2) Le chocolat au lait contient lui ea moyenne 10 mg de chokestérol pour 100 g, provenant pour l'essentiel de la matière geasse du lait.

► HENRI CHAVERON, est professeur des universités, département de génie biologique et médical, université de Compiègne.

# Résumé du précédent numéro

ceux de nos lecteurs qui « Sciences et médecine » du 20 décembre en raison de la grève des NMPP des extraits des principaux articles qui figuraient dans ce numéro.

Au code génétique universel, décrypté depuis plus de vingt ans, s'ajoute t-il un recond code indispensable il l'élaboration des protéines ? Il y a deux ans à peine, un premier élément de réponse nous venait d'un laboratoire américain du Massachusetts Institute of Technology (le Monde deté 15-16 mai 1988). En révélant dans le détail, par cristallo-graphie à rayons X, comment interagissent deux molécules biologiques impliquées dans le syn-thèse protéique, des chimistes américains de l'université Yale (New-Haven) viennent de confir-mer en beauté cette hypothèse. Parus - avec les honneurs de la couverture – dans un récent numéro de la ravue Solanos, leurs travaux, menés sur la bactéria Escherichia Coli et qualifiés d'« avancée décisive » par nom-bre de biologistes, devraient ainsi permettre, dans un proche avenir, de parfaire nos connaissances the mécanismes les que intimes des mécanismes les plus intimes de la vie. Voire de remonter à ceux qui ont présidé à l'apparition de la matière vivante sur notre planète, il y a de cela près de trois miliards d'années, aux origines mêmes du code génétique.

aissance d'une horloge Giovanni Dondi peut s'en

retourner d'aise dans sa tombe : Emmanuel Poulle et Jean-Pierre Verdet, respectivement directeur bonne et astronome titulaire à l'Observatoire de Paris, viennent son astrarium, la première hor-

aventure intellectuelle vécue par n'ont pu lire le supplément les deux hommes qui, à plus de six cents ans de distance, ont suivi à la trace et analysé les pensées, puis les gestes de ce Léo-nard de Vinci avant la lettre, pour recréer de toutes pièces à partir de simples notes et dessins d'époque son rêve mécanique disparu depuis quatre siècles, Reprenant la théorie ptoléméenne des mouvements planétaires alors en vigueur, l'horloge de Dondi indique, en plus de l'heure, les positions dans le zodiaque de la Lune, du Soleil et des cinq ple-nètes visibles à l'œil nu. Une dizaine de musées ou de riches coffectionneurs ont d'ores et déjà posé leur candidature pour acquépose seur canadizatire pour acque-rir des exemplaires de ce chef-d'œuvre du Cuettrocento, qu'un industriel serait prêt à fabriquer — pour 800 000 francs — à partir

des plans de ses ∢ réinventeurs », La lente mutation des poux Près d'un enfant sur cinq en France serait porteur de poux." Dans plusieurs régions, notamment à Besançon et à Tours, mais aussi au Caire et à Libreville. apparaissent des souches de parasites mutants capables de résister aux produits destinés à les détruire. Cette chimiorésistance impose une modification dans la stratégie de lutte (nature des produits, fréquence d'utilisation...). De nouvelles substances sont d'ores et déjà en cours d'ex-

Les mers changent de bords

Le niveau général des mers va-t-il monter ? Et, si oui, qu'arriverat-il aux villes, aux installations industrielles, aux exploitations agricoles occupant de plus en plus les zones côtières basses de la Terre entière ? Ces questions ne sont pas de la théorie pure. Au début de l'ère industrielle, vers 1850, la teneur de l'atmosphère en gaz carbonique (CO<sub>2</sub>) était de

loge planétaire jamais construite 270 à 280 parties par million en Occident. Une extraordinaire (ppm) : elle est actuellement de (ppm) ; elle est actuellement de 350 ppm et elle augmente régulièrement.

On peut craindre que les cli-mete de la Terre se réchauffent et donc que le niveau des mers monte. Ce qui mettrait en péril toutes les basses terres émergées. Or on comptait en 1950 sept agglomérations de plus de cinq millions d'habitants; on en dénombre actuellement trentequatre, et on en prévoit pour 2025 quatre-vingt-treize (dont quatre-vingts dans les seuls pays en voie de développement), qui seront pour la plupart situées sur les côtes ou tout près de

Certes, en l'état actuel des données, ner ne permet de dire que le réchauffement général de la planète a commencé. La variabi-lité normale annuelle et pluriannuelle de la météorologie est telle qu'aucun « signal » n'est actuelle-ment perceptible.

De même, il est impossible de dire si le niveau des mers a commencé à monter. Sur certaines côtes, certes, les eaux se sont élevées de quelques décimètres ou de quelques centimètres, Mais cette montée apparente de la mer peut être due à un affaissement de la côte lié à des pompages inconsidérés dans les aquifères proches du rivage (ce qui est le cas à Osaka, au Japon, où l'afment est de 2,80 mètres, ou à Venise). Elle peut aussi être provoquée par une descente (subsidence) d'une portion de croûte continentale, entraînée par la tectonique générale de la région, comme cela se passe à Venise et au Bangladesh.

Ces incertitudes n'empêchen pas que les conséquences d'une éventuelle montée du niveau des mers doivent être étudiées dès maintenant. Le colloque Cités du bord de l'eau a réuni à Venise, du 11 au 13 décembre, des spécialistes qui ont échangé leurs points



# Ministère de la la cité Francophonie

Mardi 9 janvier

Alain Decaux, ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, chargé de la Francophonie ; Hubert Curien, ministre de la Recherche et de la Technologie; Jean-Marie Lehn, prix Nobel de chimie 1987, président du comité scientifique du forum.

10630 / 12630 Table ronde

Chercher, inventer, innover dans sa langue President : Jean-Marc Lévy-Leblond, professeur à l'université de Nice.

14h30 / 16h30

Table ronde Dans quelle langue livrer les résultats de la recherche? Président : Philippe Lazar, directeur général de l'INSERM.

17h / 19 h

Ateliers Les langues de la communication scientifique

Première session trois ateliers sur la dimension linguistique de l'information scientifique et technique : banques : de données-bibliothèques, terminologie, industries de la langue.

Deuxième session la place des différentes langues dans la produc-tion des résultats de la recherche.

Audiers thématiques physique nucléaire et corpusculaire, mathématiques et physique de base, sciences physiques pour l'ingénieur, chimie, terre-océan-aurosphère-espace, sciences de la vie-médecine. sciences de l'homme et de la société.

Forum de la communication scientifique et technique

# Quelles langues pour la science ?

Mercredi

10h / 12h30

 Langues, appropriation des savoirs et activités de production Président : Michèle Gendreau-Massaloux, recteur de l'Académie de Paris. 2. Vulgariser dans sa langue

Président : Roger Lesgards, président de la cité des Sciences et de l'Industrie.

14h30

Science et conscience linguistique

15h15 Table ronde Pourquoi croyons-nous à la pluralité des langues de la science et de la technique ? Président : Claude Julien, directeur du Monde

diplomatique.

Synthèse générale du colloque Bernard Cassen, ancien chef de la Mission interministérielle de l'information scientifique

17h30 Quelles langues pour la science? Alain Decaux.

Pendant la durée du colloque est organisée une exposition de livres et de publications scientifiques, banques de données, traduction assistée par ordinateur, imagerie médicale, télévision haute définition...

Accès libre sur inscription

Secrétariat général : Claude Doumet-Pincet (1) 40 05 76 36 Reservations (1) 47 59 45 05

cité des Sciences et de l'Industrie 30 avenue Corentin Carlou 75019 PARIS 🖹 Porte de la Villette

# 9 et 10

janvier 1990

Comité scientifique :

Jean-Marie Lehn, membre de l'Institut, professeur du Collège de France, prix Nobel de chimie 1987; Monique Augé-Lafon, Jean Audouze, Michel Beaud, Christian Bècle, Pierre Bourdieu, Bernard Cerquiglini, jean-Pierre Changeux, Bernard Decomps, Michèle Gendreau-Massaloux, Pierre Joliot, Claude Julien, Jean-Pierre Kahane, François Kourilsky, Philipppe Lazar, Emmanuel Le Roy-Ladurie, Jean-Marie Luton, Edgar Morin, Alassane N'Diaye, Riccardo Petrella, Jacques Robin, Michel Serres, José Vidal-Beneyto.

# Banque privée, Paris-8°

recherche pour animer son département Engagements

#### CADRE ADMINISTRATIF

classe IV/V

Diplômes bancaires et/ou juridiques Expérience rédaction d'actes et si possible pré-contentieux. Expérience animation petite équipe souhaitable.

Adresser lettre manuscrite, C.V., photo et prétentions à: Direction du personnel, Banque française intercontinentale. 30, avenue George-V, 75008 Paris.



# DEMANDES D'EMPLOIS

#### PME-PMI L'HOMME DE VOS PROJETS A L'EXPORT

20 ans d'expérience de haut niveau Ingénieur-conseil dans un important organisme financier à PARIS (secteur BTP et industries).

#### recherche

missions de conseil, d'expertise, de montage de projets, d'études de faisabilité et de risques.

Egrire sous nº 8662 LE MONDE PUBLICITÉ, 5, rue de Monttessuy, 75007 Paris

Homme, 35 ans, américain, 10 ans en France, MBA + ingénieur confirmé en vente internationale, production et gestion high-tech

## DIRECTION PME/PMI ou ligne de produits

Écrire sous nº 8624 LE MONDE PUBLICITÉ 5, rue de Monttessuy, 75007 Paris.

## PEPPODUCTION INTERDITE

VILLE DE CHELY-RECRUTE

# 1 ADJOINT(E)

responsable obligatoks nt titulare BTS gestion

#### Pour le service affaires 1 ATTACHÉ

Adresser immédiatement candidatures manuscrites + C.V. à : M. le Maire, hôtel de Ville, 91380 Chilly-Mazerin.

ous sommes une société ingénierie de talte humaine O personnes), implamée ne le région Rhône-Alpes ierrelatte), filiale d'un Pierrena grand groupe europ-lenviron 2 000 persons femiros dens la mei

#### matre bureeu d'étude mécanique un EZZINTER PROFIER

province de la contra del la contra de la contra del la contra de la contra del la contra del

Votre expérience vous per-mettre de vous adapter aux adjances du travail en seu-rance de la qualité. Ecrite sous le re 8713 LE BORDE PUBLICITÉ 5, rus de Mortemestry 75007 Peris.

# AOUS

Secrétaire de Greation de 35/45 ans environ, dyna-mique. Elektaires. de responentilités, d'expé-rience réussie (escréta-rien / informatique), discomble repidenent.

# HOUS STUDIO DE CREATICA PUR STITATE

(La Défansa). Env. lettre menuer., C.V., photo, prét. à: D. Nast. 19, allée F.-Mauring, 85560 Marganty.

Le Caisse Régionale d'Assu-rance Maladie d'Ile-de-France recharche pour son centre de formetion professionnelle

# ANIMATEUR

sire d'une maîntre de notes éconômiques su diplôme d'études supé-nousécient réfé-

rences pidagogiques en vue d'assurer enseignament comptabliré et gestion.
Salare enned:
8 191,87 F × 13,66 cu
8 807,22 F × 13,66 solon applimatos professionnets.
Adresser candidatures à M. le Directour de la CRAME, 17/19, rue de Randre, 75954 Paris cedex 19, avant le 3 janvier 1990.
Renseignements:
42-85-71-30 postes 235 cu 204.

CENTRE D'ANMATIONS Pour son section Journals
ANIMATEUR
PERMANENT DIPLOMÉ
ENVOI C.V. à : C.A.S.C. 78960 VOISINS-LE-BTX



L'AGENDA

Jeune fille

USA rég. New-York bestir d'ure joure fille au pair pou 2 enfants an fév. Angl. nécessaire, non fumeur, permis de conduire interna-tional, inclure réfit, n° de stip photo. Ecr. à Mrue Facchine. 5, Bluebirdourt Permisoton New Jersey

charche femilies of social pour étudients strangers en hôtes payents Paris ou ben-sous proche. Séjours courts ou longs.

ey longs. 39-54-28-47 (répandeur).

**Formations** 

au pair

#### appartements :ventes:

5° arrdt Rare, Gobeline, Hôtel historique Selon + 1 chipre en reszzerine Poutres pointes superbes. Caline, solail, gd channe. 50 m<sup>4</sup> 1 800 000 F. 48-44-88-07

6° arrdt

appartements achats 5

Recherche 2 à 4 pièces PARIS, préfère RIVE GAU-PARIS, préfère RIVE GAU-CIE, avec ou sant travaux. PAIE COMPT chez notaire. 48-73-48-07 même le soir.

locations non meublées demandes

Cherche studio Paris intra-muros. 2 500 F charges

locations meublees demandes

**EMBASSY SERVICE** 8, av. de Messino, 75003 Paris, rech. APPARTS DE GRANDE CLASSE, VIDES OU MEUBLÉS, HOTEL PARTIC. PARIS et VILLAS PARIS-CUESTI. 111 45-62-75-69.

Hôtes payants cole américaine etc. à loge tudiants australiens er étudierre australiere en hôtes payenta, du 3 au 29 janvier 1990, en famille. Quertier latir ou rive geuche de préférence. Contecter M. Ageron. 43-29-38-83.

rech. pr BANQUES, STÉS MULTIN. - DIPLOMATES GDS APPTS de stand. 5, 6, 7 P. Tél.: 42-80-20-42. bureaux :

Locations

VOTRE SIEGE SOCIAL DOMICILIATIONS

SARL - RC - RM Constitution de sociétés Démarches et tous serv Perman, téléphoniques

Modèles

POUROBOI PAS YOUS ? Ouvert, sympathique, l'envie de changer vous tents, pour cels les crésteurs

SAINT ALGUE

VOUS STONGENT CONTROL DUE

a coupe-brushing (40 FL
coupe-poilsur (80 FL
coupe-poilsur (80 FL)
coupe-brushing (40 FL
coupe-brushing
the Description
ou Gere-de-l'Est).
Des contesies vous seriont
apportés en fonction de
vour style, de la nature et
de la longueur de vos chaveus. Pour prendre R.V. :
séléphoner au 40-37-17-00

Voussie oue

Tourisme

Vacances

Loisirs

DRISCOLL HOUSE-HOTEL
200 chembres simples
100 £ per sem. demi-peraion.
Rens.: 172 New Kent Road
LONDON SE 1 4YT-GB
18-44-7-703-41-75

AVORIAZ. Studio, 3 per-somes, plein sud, sur place. Particulier. Après 18 h-[16-1] 29-22-33-30.

# **BICENTENAIRE**

Un colloque international à Porto-Novo, au Bénin

# L'Afrique et la Révolution française

L'Afrique n'aura pas été absente de la commémoration du bicentenaire de la Révolution française. A s'an tenir là, apparaît une des originalités significatives de cette année 1989, rapportée aux célébrations précédentes de 1889 et de 1939, toutes deux sous l'empire trop évident du modèle colonist.

#### PORTO-NOVO de notre envoyé spécial

Depuis le colloque international sur la traite de Nantes, en juillet 1985 (1), jusqu'aux tout derniers tenus à Porto-Novo (République populaire du Bénin) du 22 au 25 novembre, à Port-au-Prince, début décembre, et à la Guade-loupe, du 17 au 23 décembre, les haux lieux de la traite triangulaire haute lieux de la traite triangulaire sont devenus comme autant de repères dans le ressaisissement de la mémoire historique par ellemême en l'un de ses impensés les

plus tenaces. Le colloque de Porto-Novo fut à cet égard des plus éclairants. Organisé fin novembre conjointement par le Centre panafricain de pros-pective aociale, dirigé dans l'ancienne capitale du Dahomey par M. Albert Tévoédiré (2) et par la Mission française de coopération et d'action culturelle, il a rassem-blé une vingtaine de spécialistes européens et africains (surtout béninois) et une assistance nom-breuse d'enseignants et d'étudiants sur le thème : «La Révolution française et l'Afrique : leçons pour le vingt et unième siècle».

Dictature marxiste-léniniste d'opérette (c'est-à-dire dictature bien réelle et léninisme d'opérette, abandonné officiellement le 7 décembre comme dogme d'Etat), la République populaire est à bout de souffle : en banque-route quasi complète, l'Etat n'a pas payé ses fonctionnaires depuis plus de cinq mois. Sur le plan des droits de l'homme, la liste des manque-ments du leader Kérékou et infractions de l'Etat est à peu près exhaustive, à commencer par les libertés d'expression et de presse. Pourtant, durant les cinq jours de débats sur la Révolution française et l'Afrique, l'andace des proposi-tions comme la liberté de ton de tous les intervenants ne commit pas

S'il ne fut question, tout au long des travaux, que de démocratie et de souveraineté populaire du côté des hôtes béninois — qui paraissent redécouvrir les vertus, pour l'instant toutes théoriques, de l'Etat de droit, - le contraste était cepen-dant total avec les représentants, surtout français, de l'historiogra-phie traditionnelle de l'esclavage, pour l'essentiel sous l'emprise d'une tradition des plus ejacobines», c'est-à-dire peu ou prou... marxiste-léniniste.

En résumé, historiens et philosophes européens spécialistes du sujet partagent quelques idées de base, au premier rang desquelles celle-ci : les révolutionnaires qui déclarent les droits de l'homme sont aussi ceux qui maintiennent l'esclavage et la traite des Noirs, preuve irrécusable du caractère formel - ou, variante, abstrait - de ces droits. La nature bourgeoise de la Révolution est ainsi éclairée puisque l'intérêt y prime si évidem-ment le droit, en même temps qu'est on en peut mieux révélé le caractère hypocrite de cette bour-

Jean Suret-Canale, Yves Bénot, Jacques Monteaux on Edmond Jouve se sont ainsi livres à la critique sévère de la Déclaration de 1789, dès lors réputée par trop incomplète, voire inconséquente, et out esquissé l'éloge comparé de celle de 1793, encore enrichie par la Déclaration universelle de 1948. Suret-Canale a même cru devoir encenser la «perestrolka» en ce qu'elle résumait « l'adéquation des principes proclamés et de la prati-

Seni Jacques Mugliani, inspecteur général honoraire de philoso-phie, s'est risqué à faire valoir les droits... des droits : « On ne peut, at-il livré dans sa communication, sans mauvaise foi comester l'universalité des principes en rappelant qu'ils n'ont pas été partout suivis d'application. » C'est au nom de ces droits justement déclarés le plus abstraitement en 1789 que l'on peut, et que l'on pourra toujours, mesurer l'écart entre ces droits et la réalité, sur l'esclavage comme sur d'autres sujets, à condition précisément de ne pas les prendre pour des « for-malités ».

#### Mars pour la démocratie

Cette analyse, si rarement expri-mée sur l'esclavage, fut en définitive celle qui recneillit le plus d'écho du côté africain. Toutes les communications des chercheurs locanx tendirent à démontrer que la démocratie, loin d'être en procès, était bien l'enjeu premier pour l'Afrique aujourd'hui.

M. Joseph Adrien Sjivo, historien beninois, souligna d'abord que l'Afrique cherche depuis long-temps ses « voies vers la liberté », rappela que le pluralisme politique avait existé avant les indépendances et que la responsabilité des intellectuels africains était engagée des lors qu'ils avaient permis M. Théodore Holo, également béninois, s'est livré à un éloge du constitutionnalisme issu de la Révolution française, déclarant sans ambages que « tous les peuples sont murs pour la démocra-

M. Sylvain Anignikin, enfin, a mis en lumière les premiers com-bats pour les droits civiques menés

au début du siècle au Dahomey, et insisté sur le rôle joué par ceux que l'on appelle ici les « évolués », ces anciens esclaves ou descendants d'esclaves brésiliens de la région de Babia, affranchis à la suite des grandes révoltes du dix-neuvième ècle et revenus sur les côtes du Dahomey, dans ce qu'il faut bien reconnaître comme l'éclosion initiale de la liberté de la presse en

#### « Toute la belle construction s'effondre »

Mais c'est peut-être du public. journée du colloque, que sont venus les appels les plus vibrants aux valeurs démocratiques. Moment d'émotion, par exemple, lorsqu'un jeune historien est monté à la tribune et a livré sa perplexité devant les événements survenus à Berlin, Budapest, Prague ou Varsovie:

«Je croyais, a-t-il dit, avoir des certitudes; 1793 était un progrès par rapport à 1789; puis il y eut 1830, 1848, la Commune de Paris et 1917. Et voilà que j'ouvre la télé, et toute la belle construction s'effondre brutalement.

Lors d'une discussion publique à l'université nationale, une jeune romancière demanda bien « ce que [faisait] la France pour défendre les droits de l'homme en Afrique -, mais la plupart des interventions mirent davantage l'accent - fait nouveau - sur les responsabilités des Africains eux-mêmes, C'est en tout cas ainsi que furent abordées les questions de la corruption ou de ce qu'on appela les « idéolo-

Les neul propositions de projets concrets sur lesquelles ont débouché les travaux du colloque reflètent bien cette nouvelle donne. De la célébration, chaque année, de l'abolition de l'esclavage (la date du l'avail a été proposée, jour de dn 7 avril a été proposée, jour de l'anniversaire de la mort de Toussaint Louverture — originaire du Bénin — au fort de Joux, dans le Doubs, en 1803) à la tenue d'une « contre-conférence de Berlin-ayant pour thème la notion de « dette historique et actuelle» de l'Occident envers l'Afrique, en pas-sant par l'enseignement effectif des principes de la Déclaration des droits de l'homme ou la reconnaissance de la démocratie pluraliste comme facteur du développement, ou encore des programmes d'action visant à s'opposer à la corruption, le colloque de Porto-Novo a claire-ment fixé les enjeux qui attendent les pays africains.

# **OLIVIER SALVATORI**

(1) Les actes du colloque ont été publiés en 1988 en deux volumes par le Centre de recherche sur l'histoire du monde atlantique (BP 1025, 44036 Nantes Cedex), sous le titre De la traite à l'exclavage. 1. Du Vº au XVIIIº siècle; 2. Du XVIIIº au XIX siècle, sous la direction de Serge Daget (400 F les deux).

(2) CPPS : RP 1501 Dage Name

(2) CPPS : BP 1501, Porto-Novo, Bénin.

# La célébration, de Téhéran à Bevrouth

On a observé à la Mission du bicentenaire que les pays musulmans étaient à peu près le seul groupe politico-culturel important à n'avoir pratiquement pas marqué l'anniversaire de 1789. Ca n'est pas tout à fait exact dans la mesure, par exemple, où des journaux arabophones, au Caire notamment, ont consecré de longs articles à le Révolution française et à sa commémoration en France.

Mais il y a plus insolite : en tran, en dépit des médiocres relations actuelles avec Paris et maigré le fait que la révolution islamique soit sans doute le premier grand bouleversement intervenu au sein d'une nation depuis 1789 et qui ne doive sans doute pas grand-chose à notre révolution, celle-ci n'a pas vu son bicentensire ignoré dans l'ancienne Perse.

Ainsi, au sein de l'Université iranienne, un sondage a été pratiqué par des professeurs auprès d'un échantillon d'étudiants impliqués dans le chambardement islamique engagé en 1979 mais n'ayant pas suivi de cours de civilisation française. Leurs connaissances sur 1789 vensient donc essentiellement de leur culture générale, de leurs lectures personnelles, etc.

Les questions portaient sur la société française sous Louis XVI, la dynastie au pouvoir et de nombreux évenaments des années 1789-1795, de la prise de la Bastille à l'exécution de Marie-Antoinette, de la Déclaration des droits de et de Khomeiny?

l'homme au lieu de naissance de Bonaparte.

Quarante-neuf pour cent des personnes interrogées savaient que le « tombeur » de la Révolution était né en Corse, de même que 55 % d'entre elles ont pu dire que Danton avait été guillotiné. Danton, cité par 67 % des étudiants comme « la principale figure révolutionnaire », suivi par Robespierre (24 %). Près de 92 % des sondés citent la Bastille comme une prison et 20 % pensent que Marie-Antoinette « conseillait au peuple de manger des găteaux à la place du pain », ce qui prouve que les poncifs historiques les plus

#### A l'Est et à l'Ouest

éculés passent aussi les fron-

tières lointaines...

En revenche, 54 % des étudiants sont en mesure d'indiquer que la Déclaration des droits « proclamait l'égalité des Français devant la loi » et 50 % d'entre eux savent que le roi dut abandonner une partie de ses pouvoirs à la Constituante. En somme des réponses honorables, surtout quand on a vu celles des Français eux-mêmes à des questions comparables... Et, ainsi que s'interroge la revue culturelle Logman (1), de Téhéran : en dehors de quelques étudiants spécialisés, que peuvent bien connaître de la révolution islamique les jeunes Français hormis les noms du dernier chah

A l'autre bout du Proche-Orient, un pays subissant depuis quinze ans une guerre qui est aussi à bien des égards une révolution politique, sociale et culturelle : le Liban, n'en a pas moins, en dépit des obus et de la tension, apporté également sa contribution au Bicentenaire: l'Association libanaise des droits de l'homme, appryier par les responsables culturels français locaux à ainsi organisé ce mois-ci à Beyrouth, Est et Ouest, l'opération « Aux livres, citoyens l'» et une Semaine de la Révolution française (expositions, films, tables rondes, conférences, etc.). Sans doute n'était-il pas

indifférent, dans un pays où la liberté de s'exprimer demeure malgré tout plus grande que dans la plupart des Etats de la région, de rappeler que la Déclaration de 1789 proclame le droit d'écrire et d'imprimer librement, ce que contestent certains « révolutionnaires » islamistes' libanais. Le Liban continue, à lui seul, de publier plus de livres que les vingt autres membres de la Ligue erabe, et parmi ces ouvrages il en est forcément de dérangeants pour telle ou telle fac-

# JEAN-PIERRE PÉRONCEL-HUGOZ

(1) Créée en français après la révolution islamique, Logmon est la seule publication culturelle en langue étrangère parsissant actuelle-ment en Iran ( le Monde des 6 février 1988 et 27 octobre 1989). Logman, Presses universitaires d'Iran, 85, avenue Parc, 14134 Tebena. THEMATHEOUT

D - 10 45 45 45 45 ---The M. sauces. **推 記載: 通** RANGE THE PERSON NO. 1 融 強機 美

45 00 1-4 p . A. 72 62 17:35 . PAPE 37:53 98:561 Treates & 187 18:56 & 187 Page 10 May 30 

- 1. No.

A 12 14 12 開始 14 字 译 46 50 2 8 8 8 10 mg 20 mg Service and the The Woods of Principles Print Control a last super. 123, 74, 44, 300 14, 124, 57, 25-10 terminische Springer 14 Gestland werden 15

ンター **を持ち** でも **は**を分す。 MARKET MARK 15 mg 5" 400 300 Property of the second generalists & 1 p. Tat. 81 Teb 1 STREET, TAR **高色表示を与する 《美国教育教 年》** ale # 22.58 og miner bil bil

on physicality

- 11. 2R% / 2

HOTHEGUE DE PARIS

DECEMBER OF THE PARTY OF THE PA PROPERTY. THE PART MARKET H THEFT A 1957 - 40 LES INCAT! Spelle in Birt.
Simprophys. 30 s.
Lucke Algorithms.
Suffeeting. 30 s.
Lucke Algorithms.
Suffeeting. 30 s.

\$4. W

4 34 MA EX CHARITA per tilger & heriel and 740.700.70 ER CHIERT. FE RE- LIEC NA SE- RO 40.00 47 4 - 36 42 1. 大阪 まらか御事 エチューは 6.77

167 62 66.6 6.47 (68. 6.66, 196. 73.46 (66. r The British W A TRAPPIN Thirtean in Birtheil im . A \$40° THE B y - Mylon 🙀 Service Marie HARLE & COUNTY ! Contract September 86 **48**,...

Tige ort (Lab) HENSE BR. A 4 481 . Pm A MATERIAL STATES 12 mg 26) 12 78 386 20 42 465 3 1 910 1888 All and the second of the seco 45° 77° 34° 1 23° 77° 24 1 2 221154 1 1 144 4 147 - 2 5 A

製造 2m 。 は よる 原本 TALL BUILDING 19 1 W ---2100 x 18 🙀 FRANCE A

STREET CONTRACTOR

The Market

T 4 NETHAN

1011/01:50

n française

1.00

#### LA CINÉMATHÈQUE PALAIR DE CHALLOT (47-04-24-24)

Les Arrivistes (1960), de Louis Daquin, 16 h ; le Dernier des Mohicans (1920), de Maurice Tourneur, 19 h ; le Roman d'un jeune homme pauvre (1935), d'Abel Gance, 21 h.

JEU/O Tente Zita (1988), de Robert Enrico, 16 h ; Vers sa destinée (1939, v.o.), de John Ford, 19 h ; Lucrèce Borgia (1935), d'Abel Gencs, 21 h.

VENDREDI Chien de pique (1960), d'Yves Alle-get, 16 h; la Chevauchée fernastique (1938, v.o. s.t.f.), de John Ford, 19 h;

SAMEDI Cléo de 5 à 7 (1962), d'Agnès Varda, 15 h; Patrouille en mer (1938), de John Ford, 17 h; Custre hommes et une prière (1938, v.o.), de John Ford, 19 h; Jérôms Perresu héros des barricades (1935), d'Abel Gance, 21 h,

Un grand amour de Beethoven (1936), d'Abel Gence, 21 h.

#### MALLE CARANCE, CENTRE GEORGES POMPEDON (42-78-37-29)

Révoltes, Révolutions, Cinéme : Par-tons svec Pancho Villa (1935, v.o. 5.1.1.), de Fernando de Fuentes, 14 h 30; Viva Portugal (1974, v.o. a.t.), de M. Rauch, C. Gerhards, S. Schirmbeck, S. July, 17 h 30; Viva Zapata (1952, v.o. s.t.f.), de Elie Kazan, 20 h 30.

Révoltes, Révolutions, Cinéma : Lika-mau (1988, v.o. s.t.f.), de Jorge Sar-jnes, 14 h 30 ; le Premier Maître (1987, v.o. s.t.f.), d'Andreï Mikhalkov-kontchalovski, 17 h 30; le Reporter rouge (1919, v.o. traduction simulta-née), 20 h 30.

VENDREDI Révoltes, Révolutions, Cinéma: les Trebe (1936, v.o. s.t.!), de Milchail Romm, 14 h 30; Cerromaior (1984, v.o. s.t.!), de Luis Filipe Roche, 17 h 30; la Terre de la grande promesse (1976, v.o. s.t.!), d'Andrzej Wajda, 20 h 30.

SAMEDI Révoltes, Révolutions, Cinéme : la Mère (1926), de Vsévolod Poudovicine, 14 h 30 ; la Nouvelle Babylone (1929), de Grigori Kozintsev et Leonide Trauberg, 17 h 30 ; Octobre (1928), de S.M.

#### VIDÉOTHÈQUE DE PARIS

2, grande galerie, porte Saint Epstache, Forum des Halles (40-26-34-30)

Montparnasse 1919 - 1989 : Jeune public : Verticale Orly (1985) de J.-J. Languepia, Y a t-il un pilote dans l'avion ? , v.f.) de Jim Abrahama, David Zucker, Jarry Zucker, 14 h 30 : Actualités anciennes : Actualités Gaumont, 16 h 30 ; Man Ray : Man Ray (1961) de Claude Feyard, la Bande à Man Ray (1987) de Jean-Marie Drot, 18 h 30 : Autour d'Apolitosire : Henri Rousseau le douanier (1980) de Genaviève Bestid, A la recherche de Guillauma Apolitosire (1983) de Jean-Marie Drot, 20 h 30.

1,000

1.73437

Montpernasse 1919 - 1989 : Nos-telgie (1937) de Victor Tourjansky ; Actualités Gaumont, Fommes, Fernmes (1974) de Paul Vecchiali, 14 h 30; Artistes peintres: Des valses 1900 à la Grande Guerre (1987) de Jean-Marie vrot, Montparnasse et ses peinti (1957) d'Yves Allain, la Nouvelle Réa 1979) de Carlos Vilardebo. 16 h 30 : la Coupole : la Coupole a cinquante ans (1978) de B. Queysanne, Trois Jours, Trois Photographes (1978) de Fernand Moszkowicz, The Cheveller Brothers (1985) de Jimmy Glasberg, 18 h 30; Rescontres à Montparnasse : Bande Innonce : 4 Aventures de Reinette et M. (1987) d'Eric Rohmer, 4 Aventures de et Mirabelle (1987) de Erio Roh-

Montparmasse 1919 - 1989 : la Tour infamale : Construction de la tour Montparmasse (1972) de Joseph Morder, Gratis-Ciel (1984) de Christophe Jacrot, Trois Petris Tours (1984) de Pierre-Oscar Lévy, l'Imprécataur (1977) de Jean-Louis Bertucelli, 14 h 30 : Au cœur de Montparnasse : Carrefour Vavin (1981) de Claure Thiébert, l'Homme fracile de Claude Thiébaut. l'Homme fragile (1980) de Claire Clouzot, 16 h 30 ; Tra-ics : Flux et Reflux (1972) d'Yves Clara, Rouge Gorge (1984) de Pierre Zucca, 18 h 30 ; Cafés pour noctambules : Sous la coupole (1985) de M.-A. Poyet, Schmidt, 20 h 30.

Montpernasse 1919 -1989 : Montparnasse 1819 -1989 : Actualités anciennes : Actualités Geunont, 12 h 30 ; Ateliers d'artistes : la Ruche : une cité d'artistes (1986) de Jean-Pierre Dougnac, Chez ceux du Montparnasse (1957) de Jean-Claude Bemard, Vingt-deux adresses pour une Impasse (1977) de Marie-Joséphe Duberowy 14 h 30 les Amples folies : Dubergey, 14 h 30; les Années folles : la Fureur de vivre des années vingt (1983) de Jean-Marie Drot, Cuartet (1983) de Jean-Marie Drot, Cuartet 1981) de James Ivory, 16 h 30 ; la Vie de quertier : la Modista de Denfert 1977) de Deniel Martineau, Daguerreo-Pipes (1975) de Agnès Varda, 18 h 30; Maine Montparnesse: l'Armor (1985) L'Yese Ciara, Montparnesse (1974) de Claude Nogrette, Carusredes (1968) de Marin Karmizz, 20 h 30.

# LES EXCLUSIVITÉS

ALICE (Tchécoslovaquie-Suissede Bois, 5- (43-37-57-47). ASTÉRIX ET LE COUP DU MENHIR Snon), 8. (43-69-31-97); Saint-Lambert, 15. (45-32-91-56).

BAGDAD CAFÉ (A., v.o.) : Cinoches, 6º (46-33-10-82).

BANDING (Fr.-Bel.-It.-A., v.o.): Forum Horizon, 1" (45-08-57-57); Pathé Hau-tafeuille, 6° (46-33-79-38); George V, 8° (45-62-41-46); Pathé Marignan-Concorde, 8° (43-59-92-82); La Bes-tille, 11° (43-07-48-60); Sept Parmas-sions, 14° (43-20-32-20); v.f.: Pathé Français 6° (47-70-29-84). Français, 9 (47-70-33-88); Fauvette, 13 (43-31-56-86); Pathé Montpanasse, 14 (43-20-12-06); Images, 18 nasse, 14° (45-2 (45-22-47-94),

BAPTÉME (Fr.): Lucemaire, 6º (45-44-BATMAN (A., v.f.): George V, 8 (45-62-41-46); Grand Psvole, 15 (45-64-45-85).

BLACK RAIN (A., v.o.) ; Forum Horizon, BLACK RAIN (A., v.o.); Forum Horizon, 1° (45-08-67-57); Pathé Impériel, 2° (47-42-72-52); UGC Odéon, 6° (42-25-10-30); Pathé Marignan-Concorde, 8° (43-59-92-82); Publicis Champa-Elysées, 8° (47-20-76-23); UGC Normandle, 8° (45-63-16-16); 14 Juillet Beaugranelle, 15° (45-75-79-79); v.f.; Rex, 2° (42-38-83-93); UGC Mompensasse, 6° (45-74-94-94); Paramount Opéra, 9° (47-42-56-31); UGC Gobelins, 13° (43-33-01-59); UGC Gobelins, 13° (43-36-23-44); Mistral, 14° ins, 19 (43-36-23-44); Mistral, 14 (45-39-62-43); Pathé Montparnasse, 14 (43-20-12-06); UGC Convention, 15 (45-74-93-40); Images, 18 (45-24-794); Le Gembetta, 20 (46-36-10-06)

10-98), BORIS GODOUNIOV (Fr.-Esp.-Youg., v.o.): Vendôme Opéra, 2ª (47-42-97-52); Ciné Buerbourg, 3ª (42-71-52-36); UGC Danton, 6ª (42-25-10-30); UGC Rotonda, 6ª (45-74-94-94); UGC Chempe Dyades, 8ª (45-62-20-40); 14 Juillet Beaugre-nelle, 15ª (45-75-79-79).

BRÈVE HISTOIRE D'AMOUR (Pol., v.o.): Saint-André-des-Arts II, 6° (43-26-60-25). BURNING SECRET (Brit., v.o.): Cinoches, 6º (46-33-10-82). CARNET DE NOTES SUR VÊTE-MENTS ET VILLES (AL. v.o.); Gau-mont Les Helles, 1" (40-26-12-12); Gaumont Ambassade, 8° (43-59-19-08); Gaumont Parnasse, 14" (43-35-30-40).

CHAMBRE A PART (Fr.) : Le Triomphe, 8° (45-62-45-76). CINÉMA PARADISO (Fr.-It., v.o.): Latina, 4° (42-78-47-86); 14 Juilet Odéon, 6° (43-25-59-83); George V, 8° (45-62-41-46); Sept Parnessiens, 14° (43-20-32-20); v.f.; La Nouvelle Maxé-

ville, 9• (47-70-72-86). COMEDIE D'AMOUR (Fr.): Elysées Lincoin, 8° (43-59-36-14). LE CUISINIER, LE VOLEUR, SA FEMME ET SON AMANT (°) (Fr.-Brit., v.o.): 14 Juillet Odéon, 6° (43-25-59-83); 14 Juillet Parnesse, 6° (43-26-69-00). COMÉDIE D'AMOUR (Fr.) : Eysées Lin-

DÉLIT DE FUITES (Sov., v.o.): Cosmos, 6\* (45-44-28-80); Le Triomphe, 8\* (45-62-45-76); Sept Pamassiens, 14\* (43-20-32-20). DO THE RIGHT THING (A., v.o.) : Cinoches, 6° (46-33-10-82).

EL VERDUGO (Esp., v.o.): Latina, 4º (42-78-47-86). (42-78-47-80). LES EMFANTS DU DÉSORDRE (Fr.): Epéa de Bols, 5° (43-37-57-47); La Triomphe, 8° (45-62-48-76); La Nou-veile Motévilla, 9° (47-70-72-86); UGC Gobelins, 13° (43-38-23-44); Sept Par-

nassiene, 14º (43-20-32-20).

FAMILY BUSINESS (A., v.o.): Forum Hortzon, 1º (45-08-57-57); Pathé Impé-rial, 2º (47-42-72-52); Ciné Beaubourg, 3º (42-71-52-36); 14 Juillet Odéon, 8º 3" (42-71-2-36); 14- Juliet Coton, 6" (45-25-59-83); UGC Rotonde, 6" (45-62-41-46); Pathé Marignan-Concorde, 6" (43-69-82-82); UGC Biamitz, 8" (45-62-20-40); 14 Juillet Bestille, 11" (43-57-80-81); 14 Juillet Bestignenelle, 11" (45-75-79-79); UGC Meillot, 17° (47-48-06-06); v.t.: Rex., 2° (42-36-83-83); UGC Montpartesse, 8° (45-74-83-93); UGC Montparaeses, 8\* [45-74-94-94]; Saint-Lazare-Pasquier, 8\* [43-87-35-43]; Paramount Opéra, 9\* [47-42-58-31]; Les Nation, 12\* [43-43-04-67]; UGC Gobelins, 13\* [43-36-23-44]; Mistrel, 14\* [46-39-52-43]; Pathé Montparnaese, 14\* [43-20-12-06]; UGC Convention, 15\* [45-74-93-40]; Pathé Clichy, 18\* [45-22-46-01].

A SEMME DE ROSE HILL (Fr.-Suis.): Epée de Bois, 5º (43-37-57-47). LE FESTIN DE BABETTE (Dan., v.o.) :

on, 54 (43-26-84-65). LE GRAND BLEU (Fr., v.f.): Gaumont Ambassada, 8 (43-59-19-08). HAUTE SÉCURITÉ (°) (A., v.f.): La Nouvelle Maxéville, 9º (47-70-72-86). HISTOIRE D'OROKIA (Fr.-burkinabé. v.o.): Litopia Champollion, 5 (43-26-HIVER 54 (Fr.): George V. 8 (45-62-41-45); Paramount Opera, 9 (47-42-56-31); Gaumont Parnasse, 14 (43-

L'HOMME QUI VOULAIT SAVOIR (\*) L'HOMME QUI VOULAIT SAVUM 17 (Fr.-Hol.): Forum Orient Express, 1st (42-33-42-26): Pathé Hautefeuille, 6st (48-59-92-82): Pathé Marignari-Concorde, 8st (43-59-92-82): Pathé Français, 9st (43-70-33-88): Sept Parmassiens, 14st (43-70-33-88): Sept (43-70-33-88): Sept (43-70-33-88): Sept (43-70-33-88): (47-70-33-88); Sept Parnassiens, 14s (43-20-32-20); Pathé Clichy, 18s (45-

22-46-01). INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE CROISADE (A., v.o.): Forum Orient Express, 1st (42-33-42-28); George V. 8st (45-82-41-48); UGC Normandia, 8st (45-82-41-48); UGC Normandia, 8st (45-82-41-48); UGC Normandia, 8st (46-82-48); UGC Normandia, 8st (46-82-4 |45-63-16-16|; v.f.: Rex. 2º (42-36-83-93); Paramount Opéra, 9º (47-42-83-93); Paramount Opéra, 9º (47-42-56-31); UGC Gobelins, 13º (43-36-23-44): Gaumont Alésia, 14: (43-27-84-50): Miramar, 14: (43-20-89-52): Gaumont Convention, 15: (48-

28-42-27). L'INSOUTENABLE LÉGERETÉ DE L'ETRE (A., v.o.) : Cinoches, 6º (46-33-ITINÉRAIRE D'UN ENFANT GATÉ (Fr.) : George V, 8\* (45-62-41-46).

J'ÉCRIS DANS L'ESPACE (Fr., v.o.) : La Géode, 19º (48-42-13-13). JOYEUX NOËL, BONNE ANNÉE (Fr.
it.): Forum Orient Express, 1º (42-3342-26): Pathé Hautefeuille, 6º (46-3379-38): La Pagode, 7º (47-05-12-15): 83-93!; LiGC Montparnasse, 6º (45-748-93!; LiGC Ermitage, 8º (45-6316-16): Pathé Français, 9º (43-87Saint-Lazare-Pasquier, 8º (43-87Saint-Lazare-Pasquier, 8º (47-7016-16): Pathé Français, 9º (47-7016-16): Pathé Français, 9º (47-42-56-31): Las Nation, 12º (43-4316-16): Pathé Français, 9º (47-7016-16): Pathé Français, 9º (47-42-56-31): Las Nation, 12º (43-43-JOYEUX NOËL BONNE ANNÉE (Fr.

Sept Parrassers, 14° (43-20-32-20); Bienvenüe Montpernasse, 15° (45-44-25-02); Gaumont Convention, 15° (48-28-42-27); Images, 18° (45-22-47-94); Le Gambetta, 20° (46-36-10-98).

LES LIAISONS DANGEREUSES IA. v.o.) : Les Trois Balzec, 8º (45-61-10-60) ; Denfert, 14º (43-21-41-01). MAICOL (it., v.o.) : Utopis Champolion 5• (43-26-84-65).

MAUVAIS SANG (Fr.); Ciné Beaubourg, 3° (42-71-52-36); Studio des Ursulines, 5° (43-26-19-09). WEURTRE DAME UN JARDIN ANGLAIS (Brit., v.o.) : Ciné Beeubourg,

3- (42-71-52-36) ; Studio des Ursulin 5- (43-28-19-09). MONSWEUM SPALT, PAK EXEMPLE (All., v.o.): Epée de Bois, 5º (43-37-57-47).

MOUNA (Fr.): Sa 6\* (43-26-48-18). MYSTERY TRAIN (A., v.o.) : Cinoches, NEUF REMAINES ET DESSE (\*) (A. v.o.): Ciné Beaubourg, 3\* (42-71-52-36); Grand Pavois, 15\* (45-54-46-85).

46-85).

#OCE BLANCHE (Fr.): Pathé Impérial,
2º (47-42-72-52); Pathé MarignanConcorde, 8º (43-59-92-82); Fauvette,
13º (43-31-56-86); Gaumont Parnesse,
14º (43-35-30-40); Images, 18º (4522-47-94).

22-47-94).

NOCTURNE INDIEN (Fr., v.o.); Lucernaire, 8\* (45-44-57-34); v.f.: UGC Opéra, 9\* (45-74-95-40).

OLIVER ET COMPAGNIE (A., v.o.); OLIVER ET COMPAGNIE (A., v.o.):
Forum Horizon, 1\* (45-08-57-57); UGC
Normandie, 8\* (45-63-16-16): v.f.:
Forum Horizon, 1\* (45-08-57-57); Rex
(Le Grand Rex), 2\* (42-36-83-83); UGC
Montparnasse, 6\* (45-74-94-94); UGC
Odéon, 6\* (42-25-10-30); UGC Normandie, 8\* (45-63-16-16); UGC Lyon
Bastille, 12\* (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13\* (43-36-23-44); Mistral, 14\*
(45-39-52-43); UGC Convention, 16\*
45-39-52-43); UGC Convention, 16\*
45-39-52-43); UGC Convention, 16\* (45-39-52-43); UGC Convention, 15-(45-74-93-40); Pathé Clichy, 18- (45-22-46-01); Le Gambetta, 20- (46-36-

L'ORCHESTRE ROUGE (Fr.) : Elysées L'ORCHESTRE ROUGE (Fr.): Elysées Lincoin, 8° (43-59-36-14). PALOMBELLA ROSSA (fr., v.o.): Ciné Besubourg, 3° (42-71-52-36); Saint-André-des-Arts I, 6° (43-26-48-18); UGC Rotonde, 6° (45-74-84-94); UGC Biarritz, 8° (45-52-20-40); La Bastille, 11° (43-07-48-60); Escurial, 13° (47-20-20)

O7-28-04).
PENTIMENTO (Fr.): Forum Orient Express, 1\* (42-33-42-26); Gaumont Opére, 2\* (47-42-60-33); Les Trois Luxembourg, 6\* (48-33-97-77); Publicle Champs-Elysées, 8\* (47-20-78-23); Le Nouvelle Maxáville, 9\* (47-70-72-86); Gaumont Alésia, 14\* (43-27-84-50); Les Montparnos, 14\* (43-27-52-37). LE PETIT DIABLE (iz., v.o.) : Cinochea, 6º (46-33-10-82) ; Républic Cinémea, 11º (48-05-61-33) : Denfert, 14º (43-

21-41-011 LE PETIT DINGSAURE ET LA VALLÉE DES MERVEILLES (A., v.l.): La Nouvelle Maxéville, 9° (47-70-72-86); Saint-Lambert, 15° (45-32-91-68). LA PETITE VÉRA (Sov., v.c.): Cino-ches, 6 (46-33-10-82). PLUE NORE (Jap., v.o.); Ciné Beau-bourg, 3• (42-71-52-36); Panthéon, 6• (43-64-15-04).

PLINKSHER (\*) (A.-Austr., v.f.): La Nou-veile Maxéville, 8\* (47-70-72-86). QUAND HARRY RENCONTRE SALLY (A., v.o.): Gaumont Lee Halles, 1" (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2" (47-42-60-33); 14 Juillet Odéon, 6" (43-25-69-83); Gaumont Champe-Hysées, 8" (43-59-04-67); 14 Juliet Bastille, 11" (43-67-90-81); Gaumont Parnasse, 14 (43-35-30-40); 14 Juliet Bastille, 11" (43-35-30-40); 14 Juillet Beaugrenelle, 15° (46-75-79-79); UGC Maillot, 17° (47-48-06-06); v.f.: Rax, 2° (42-36-83-93); Pathé Français, 9° (47-70-33-88); Fauvette, 13° (43-21-56-86); Gaumont Alésis, 14° (43-27-84-50); Pathé Montparnasse, 14º (43-20-12-06); Gaussia Convention, 15º (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18º (45-22-

46-01); Le Gambetts, 20° (46-36-10-96). OUR VEUT LA PEAU DE ROGER RAS-BIT ? (A., v.f.): La Nouvelle Manéville 9° (47-70-72-85); Républic Cinémas 11° (48-05-51-33), RAIN MAN (A., v.o.) : UGC Ermitage, 8º

(45-63-16-16). RETOUR VERS LE FUTUR 2º PARTIE (A., v.o.): Gaumont Les Halles, 1ª (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2º (47-42-26-12-12; Gaumont Opera, 2\* (47-42-60-33); 14 Juillet Odéon, 6\* (43-25-59-83); Publicis Saint-Germain, 6\* (42-22-72-80); Gaumont Auritaments, 8\* (43-59-19-08); George V, 8\* (45-63-41-46); UGC Normandie, 8\* (45-63-18-16); 14 Juillet Beaugranelle, 15\* 18-18); 14 Juillet Beaugrenelle, 15-(45-75-79-79); UGC Meillot, 17- (47-48-08-06); v.f.: Rex, 2- (42-38-83-93); Ssint-Lazar-Pasquier, 8- (43-87-35-43); 87-36-43); Peramount Opéra, 9 (47-42-58-31); Lea Nation, 12 (43-43-04-67); UGC Lyon Bastille, 12 (43-43-01-59); Fauvette Bis, 13\* (43-31-80-74); Gaumont Alésia, 14\* (43-27-84-50); Miramar, 14\* (43-20-(43-27-84-00); huramer, 14-43-28-89-52); Pathé Montpernasse, 14-44-20-12-06); Gaumont Convention, 15-48-28-42-27); Pathé Wepler, 18-45-22-46-01); Le Gembetta, 20-46-36-

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE : LES ANNÉES LUMERE (Fr.); Forum Orient Express, 1= (42-33-42-26); George V. 8- (45-62-41-46); Les Montpernos, 14-

(43-27-92-37). LA RÉVOLUTION FRANÇAISE: LES ANNÉES TERRIBLES (Fr.): Forum Orient Express, 1" (42-33-42-26); George V, 8" (45-82-41-46); Les Mont-parnos, 14" (43-27-52-37).

ROUGE (Hong Kong. v.o.): Utopia Champolilor, 5 (43-26-84-65). S.O.S. FANTOMES II (A. v.c.): Forum Horizon, 1= (45-08-57-57); Bretagne, 8= (42-22-57-97); UGC Odéon, 6= (42-25-10-30); George V, 8° (45-62-41-48); Pathé Marignan-Concorde, 8°

33-88); Fauvette, 13° (43-31-58-86); O4-67); UGC Lyon Bastile, 12° (43-43-68mm); Gaumont Aldeia, 14° (43-27-84-50); O1-59); Fauvette, 13° (43-31-66-86); Mistrai, 14° (45-39-52-43); Pathé Montparnasse, 15° (45-42-26-02); Gaumont Convention, 15° (45-493-40); Le Gambetta, 20° (45-36-10-96).

SEXE, MENSONGES ET VIDÉO (A., v.o.): Gaumont Les Halles, 1\* [40-26-12-12); UGC Danton, 6\* (42-25-10-30); Gaumont Ambassade, 8\* (43-59-19-08); v.f.: Miramar, 14\* (43-20-89-52).

(43-20-89-52).
LE TEMPS DES GITANS (Youg., v.o.):
Gaurront Les Halles, 1\* (40-26-12-12);
Pathé Hautefeuille, 6\* (46-33-79-38);
Gaurront Ambassade, 8\* (43-59-19-08); La Bastille, 11\* (43-07-48-60); Gaurront Parnasse, 14\* (43-35-30-40); v.f.; Gaurront Opéra, 2\* (43-32-20-20) 47-42-60-33). THE LAST OF ENGLAND (Brit., v.o.)

Accetone, 5º (46-33-86-86). UN MONDE SANS PITÉ (Fr.): Ciné Beaubourg, 3° (42-71-52-36); UGC Montparrassa, 6° (45-74-94-94); UGC Odéon, 6° (42-25-10-30); UGC Biarritz, 8° (45-62-20-40); UGC Opéra, 9° (45-74-85-40); 14 Juliet Beatile, 11\* (43-57-90-81); UGC Lyon Bestile, 12\* (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13\* (43-36-23-44); Wistral, 14\* (45-38-

UN POISSON NOMINÉ WANDA (A. v.o.): UGC Ermitage, 8-(46-63-16-16). UNE SAISON BLANCHE ET SECHE UNE SAISON BLANCHE ET SECHE (A., v.o.): Ciné Beaubourg, 3° (42-71-52-36); Les Trols Luxembourg, 6° (48-33-97-77); UGC Blarritz, 8° (45-62-20-40); v.f.: UGC Montpermasse, 6° (45-74-94-84); UGC Opéra, 9° (45-74-95-40).

90-40).

VALMONT (Fr., v.o.): Forum Horizon,
1\* (45-08-57-57); Action Rive Gauche,
5\* (43-29-44-40); Bretagne, 6\* (42-2257-97); UGC Danton, 6\* (42-25-57-97); UGC Danton, 6° (42-25-10-30); La Pagode, 7° (47-05-12-15); Gaumont Ambessade, 8° (43-59-19-08); UGC Bierritz, 8° (45-62-20-40); Max Linder Panorama, 8° (48-24-88-88); 14 Juillet Bastille, 11° (43-57-90-81); Escuriel, 13° (47-07-28-04); Gaumont Alésia, 14° (43-27-84-50); 14 Juillet Bastille, 15° (45-75-79-79); Kinopenorama, 15° (43-06-06); V.f.: Gaumont Opéra, 2° (47-42-60-33); Les Nation, 12° (43-43-04-67); UGC Lyon Bastille, 12° (43-43-04-67); UGC Lyon Bastille, 12° (43-43-05-94); Gaumont Convention, 15° (43-28-42-27); Pathé Clichy, 18° (45-22-46-01). 22-45-01).

VANILLE FRAISE (Fr.): Forum Orient VANILLE FRAISE (Fr.): Forum Orient Express, 1v (42-33-42-26); Rex, 2v (42-38-83-93); UGC Demon, 6v (42-25-10-30); Geumont Ambassade, 8v (43-59-19-08); UGC Biarritz, 8v (45-62-20-40); Peramount Opéra, 9v (47-42-56-31); UGC Gobelina, 13v (43-36-23-44); Gaumont Alésia, 14v (43-27-84-50); Les Montparnos, 14v (43-27-52-37); Gaumont Convention, 15v (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18v (45-22-46-01).

LA VIE EST UN LONG FLEUVE TRAN-QUILLE (Fr.): Cinoches, 8º (46-33-LA VIE ET RIEN D'AUTRE (Fr.): UGC Montpernasse, 6 (45-74-94-94); La Triomphe, 8 (45-62-45-76); UGC Opéra, 9 (45-74-95-40).

LE VOLEUR DE SAVONNETTES (IL. v.o.): Gaumont Les Halles, 1° (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2° (47-42-80-33); Recine Odéon, 6° (43-28-19-68); Les Trois Balzac, 8° (45-61-10-60); Bienvenüe Montpar nasse, 15 (45-44-25-02). YAABA (Burkina-Faso, v.o.) : Cinoches 6\* (46-33-10-82).

ALLEMAGNE, MÈRE BLAFARDE (AIL v.o.); Utopia Champollion, 5º (43-26-LES AVENTURES DE ROBINSON CRUSOÉ (Mest-A., v.o.) : Action Chris-tine, 8° (43-28-11-30).

LE BALLON ROUGE (Fr.): Eyeées Lin-coin, 8° (43-59-36-14); Sept Parmas-siens, 14° (43-20-32-20). LA BELLE ET LE CLOCHARD (A., v.f.) Républic Cinémes, 11º (48-05-51-33); Denfert, 14º (43-21-41-01); Grand Pavois, 15º (45-54-46-85).

BRAZE, (Brit., v.o.) : Studio Galande, 5 (43-54-72-71). CHANTONS SOUS LA PLUIE (A., v.o.): Les Trois Luxembourg, 6º (46-33-CRIN BLANC (Fr.) : Elysées Lincoln,

43-59-36-14); Sept Parmassiens, E.T. L'EXTRATERRESTRE (A., v.f.): 14 Juillet Odéon, 6º (43-25-59-83). EASY RIDER (A., v.o.): Cinoches, 64 (46-33-10-82).

GMLDA (A., v.o.): Action Che (43-29-11-30). LA HUTTEME FEMME DE BARBE-BLEUE (A., v.o.): Action Christine, 6° (43-29-11-30).

L'IMPOSSIBLE M. BÉBÉ (A., v.o.): Action Christine, 6º (43-29-11-30). JOUR DE FÊTE (Fr.): La Champo : Espace Jacques Tati, 5- (43-54-51-60). LADY EVE (A., v.o.): Action Christine, LOLA (Fr.): Le Saint-Germain-des-Prés

Salle G. de Beauregard, 6 42-22-

LOUISIANA STORY (A.): L'Entrepôt, MON ONCLE (Fr.) ; Le Champo - Espece NANOUK L'ESQUIMAU (A.): L'Entre-LA MIET DU CHASSEUR (A., V.O.) Utopis Champolion, 5 (43-26-84-65). PINK FLOYD THE WALL (Brit.-A., v.o.): Grand Pavois, 15 (45-54-46-85).

LA RONDE (Fr.): Le Champo - Espace Jacques Tati, 5º (43-54-51-60); Les Trois Balzac, 8º (45-61-10-60). SABRINA (A., v.o.) : Reflet Logos I, 5\* (43-54-42-34) ; Elysées Lincoin, 8\* (43-STRANGER THAN PARADISE (A.-All., v.o.): Utopia Champolion, 6. (43-26-

THE PALM BEACH STORY (A., v.o.): Antion Booles, 5º (43-25-72-07). UN JOUR AU CIRQUE (A., v.o.): Action Ecoles, 5- (43-25-72-07). LES VACANCES DE M. HULOT (Fr.): Le Champo - Espace Jacques Tati, 5-(43-54-51-60).

LA VÉRITÉ (Fr.) ; Sept Parnassiens, 14º YELOW SUBMARINE (Brit., v.o.): Action Rive Gauche, 5" (43-29-44-40),

# LES SÉANCES SPÉCIALES

ABYSS (A., v.o.): Grand Pavois, 15-(45-54-46-85) mer., ven., lun., mar. 22 h 30, dim. 22 h, sam. 0 h 30. ALIEN (\*) (Brit., v.f.): Grand Pavois, 15\* (45-54-48-85) mer. 19 h, jau. 15 h, 19 h, ven. 15 h, sam. 18 h 30, 0 h 30, km. 14 h 50, 19 h, mer. 17 h.

km. 14 h 50, 19 h, mar. 17 h. AMARCORD (h., v.o.): Saint-Lambert, 15 (46-32-91-68) mer., ion. 18 h 40, L'ANNÉE DES TREIZE LUNES (\*\*) (Al., v.o.): Accatone, 5 (48-33-86-86) mer. 11 h 50, ven. 21 h 10, sam. 20 h 20, dim. 15 h 20, tun. 21 h 40,

20 h 20, dam, 15 h 20, sun, 21 h 40, mer, 22 h, LES AVENTUMES DE MOSINISON CRUSCE (Mex.-A., v.o.): Mac-Mehon, 17 (43-29-78-88) mer., jeu., ven., sam., dim., jun. à 14 h, 18 h, 18 h, 20 h, 22 h film 25 mn après.

LES AVENTURES DU SARON DE MUNCHAUSEN (A., v.f.); Cnoches 6\* (46-33-10-82) mer., sem., dim. 13 h 15. LA BALLADE DES DALTON (Fr.):

Saint-Lambert, 15° (45-32-91-68) mer. 17 h. jeu. 15 h 15. LA BELLE ET LE CLOCHARD (A., v.f.) : LA BELLE ET LE CLOCHARD (A. v.f.):
Saint-Lambert, 15° (45-32-91-68) mer.,
cim. 13 h 40, ven., sam., mer. 15 h 15.
BLADE RUNNER (\*) (A. v.o.): Grand
Pavois, 15° (45-54-46-85) mer., ven.,
lun. 17 h, sam. 22 h 15, mer. 19 h.
LES CADAVREE ME PORTERT PAS DE COSTARDS (A., v.o.): Studio des Ursulines, 5° (43-26-19-09) mer., jeu., iun. 22 h 15, sem, 14 h, dim, 18 h 15. LE CHAGRIN ET LA PITIÉ (AL-Suis., v.o.): Saint-André des-Arts I, 5° (43-25-48-18) mer., dim., film à 14 h 30, 19 h 30 PL: 40 F, T.R.: 30 F. LA CHATTE SUM UN TOIT ERUCANT (A., v.o.): Saint-Lambert, 15° (46-32-91-68) mer. 18 h 45, sam. 19 h 15.

DE BRUIT ET DE FUREUR (\*\*) (Fr.) : Reflet Logos I, 5º (43-54-42-34) mer. à 12 h 15. LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÉTE... LA SUTTE (A., v.o.): Grand Pavois, 15° (46-64-48-85) mer., van., lun., mer. 21 h. DROWNING BY NUMBERS (Brit., v.o.): Denfert, 14 (43-21-41-01) mer., van., mer. 22 h.

E.T. L'EXTRATERRESTRE (A., v.f.): Grand Payois, 15 (45-54-46-85) mer. 17 h, sam., dim. 13 h 15. 7 n, sens, cart. 13 n 15.

(A. v.f.): 14 Juillet Odéon, 6 (43-25-59-83) mer., ven., dim., mer. à 12 h, 13 h 25, 15 h, 16 h 35. LA GUERRE DES BOUTONS (Fr.) : Seint-Lambert, 15" (48-32-91-68) mer.,

Saint-Lambert, 1 dim., mar. 17 h. LA GUERRE DES TUQUES (Can.): Le Berry Zòbra, 11º (43-67-81-65) mer., jeu., ver., mer. 15 h. LA GUERRE DU FEU (Fr.-Can.): Grand Pavole, 15° (46-54-46-85) mer. 19 h. gant. 18 h 45, dkm. 16 h 50, mar. 13 h 45.

HANTISE (A., v.o.) : Républic Cinémas, HELLZAPOPPIN (A., v.c.) : Studio des Unsulines, 6º (43-26-19-09) mer., ven., sem. 18 h 15, cim. 14 h, lun. 20 h 30. JULES ET JIM (Fr.): Les Trois Luxembourg, 6° (46-33-97-77) mer., ven., den., mer. à 12 h.

LE LOCATAIRE (Fr.): Saint-Lambert, 15° (45-32-91-68) mer., ven. 21 h. MANRA UNE VIE PLUS TARD (fr., v.o.) : Reflet Logos II, 5° (43-54-42-34) mer., dim. à 12 h. METROPOLIS (All., v.o.): Républic Cinémas, 11º (48-05-51-33) mer., sam. 20 h 20, lun. 18 h 30.

MONTY PYTHON, LE SENS DE LA VIE (Brit., v.o.): Club Gaumont (Publicia Matignon), 8 (43-59-31-97) mer., van., LES NUITS DE LA PLEINE LUNE (Fr.): Saint-Lambert, 15° (45-32-91-68) mar., mar., 21 h.

TE PEUPLE SINGE (Fr.-Indon.): Grand Pavois, 75° (45-54-46-85) (Son SR) mar. 14 h, jau. 13 h 45, van. 17 h 20, sam. 18 h 45, dan. 15 h 15, km. 19 h, mar. 17 h 30. DRAGON (Chin., v.f.): Le Berry Zöhre, 114 (43-57-51-55) mer., van., mer. 13 h 45, tam., dim., lun. 15 h. OUJERGILE (\*\*) (Fr.-All., v.f.): Studio Galanda, 5\* (43-54-72-71) mer. 22 h 30.

SALAAM BOMBAY I (indo-Fr., v.o.); Les Trois Luxembourg, 6º (46-33-97-77) film mer., jeu., ver., sam., dim., mer. à

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX (A v.o.): Studio des Ursulines, 5° (43-26-19-09) mer., jeu., ver., sam., dim. 15 h 45, mar. 13 h 45. SWEET MOVIE (\*\*) (Fr.-Can., v.o.): Studio Galande, 5\* (43-54-72-71) mer.

TARAM ET LE CHALIDRON MADIOUE (A., v.f.): Derfert, 14º (43-21-41-01) mer. 18 h 50, ven., dim., lan. 15 h 30; Grand Pavois, 15º (45-54-48-85) mer. 15 h 30; Saim-Lambart, 15º (45-32-91-88) mer., dim. 15 h 15, jeu., km. 13 h 40. THE BLUES BROTHERS (A., v.o.): Grand Pavors, 15 (45-54-46-85) mer. 20 h 30, ven. 13 h 45, sam. 22 h 15.

lun. 15 h, mar. 15 h 15, 20 h 30. 37°2 LE MATIN (\*) (Fr.): Studio Galande, 5° (43-54-72-71) mar., jou. ven., sem. 16 h dim. 15 h 30, mer.

TARAM ET CE CHAUDRON MAGICUE (A., v.f.): Républic Cinémas, 11° (48-Cinémas, 11° (48-05-51-33) mar., sam. Cinémas, 11° (48-05-51-33) mer., sam. 18 h 40, jeu. 20 h. ZELIG (A., v.o.) : Accatone, 5- (46-33-86-86) mer, 14 h.

#### LES FESTIVALS

CINÉ -U (v.o.), Action Rive Gaucha, 5° (43-28-44-40). Duel, Tij of dim., et lun. à 12 h (20 F) ; le Secret derrière la porte, ti si dim., et lun. à 12 h (20 F). og so cern., et an., a 12 h (20 f.). CRÉMA ALBANAIS (v.o.), Lucerneire, 6º (46-44-57-34). Avril brisé, film à 18 h, 20 h, 22 h; Une fable de jadis, film à 14 h, 16 h.

CYCLE DE COURTS MÉTRAGES, Utopia Champolilon, 5° (43-26-84-85). Bérénice, sem. 13 h 30 (14 F); le Poème, dm. 13 h 30 (14 F).

HITCHCOCK LES ANNÉES D'OR (v.o.). HTCHCOCK LES ANNÉES D'OR (v.o.).

14 Juillet Pamasse, 8° (43-26-58-00).

18 h 15, 20 h 15, 22 h 15; l'Homme qui en savait trop, mer. à 14 h 05, 16 h 30, 19 h 50, 22 h; Sueurs froides, sem. 14 h 05, 16 h 30, 19 h 50, 22 h; Mais qui e tué Harry ?, lun. à 14 h 15, 16 h 15, 18 h 15, 20 h 15, 22 h 15.

MOMMAGE A. MATCHE DAUMAGE 16 h 15, 18 h 15, 20 h 15, 22 h 15.
HOMMAGE A ANATOLE DALIMAN
(v.o.), Studio 28, 18; 46-06-36-07), La
Première Nuit, La Planète seuvage, mer.
à 19 h, 21 h; l'îlle de Păques, Les Diamants de la nuit, jeu, à 19 h, 21 h;
l'invention de la photographie, Mona,
ven. à 19 h, 21 h; le Secrifice, sam, à
16 h, 18 h, 21 h; le Secrifice, sam, à
16 h, 18 h, 21 h; le Ciùur d'armour épns
du roi René, L'Année dernière à Mananbad, dim, à 15 h, 17 h, 19 h, 21 h; le
Cid, dim, à 15 h, 17 h, 19 h, 21 h; le
Cid, dim, à 15 h, 17 h, 19 h, 21 h;
Cinéma différent, La Jeu, Corpe profonds, A Valparaiso, La Jetée, mar. à
19 h, 21 h.
JEAN COCTEAU CINÉASTE. Les Trois

JEAN COCTEAU CINÉASTE, Les Trois Linembourg, 6º (48-33-97-77), Orphée, ven. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; l'Aigle à deux têtes, lun. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; les Testament d'Orphée, mer., mar. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; les Perents terribles, sam. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; les Peille et le Bête, jeu. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h dâm. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h dâm. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 1'ACMA PRÉSENTE; LE CINÉMA TCHÉQUE DES ANNÉES 60 (v.o.), Accatone, 5º (48-33-86-86). Les Amoura d'une blonde, mer. 17 h, jeu. 13 h 30, sam. 13 h 40; l'As de pique, mer. 15 h 30, dim, 13 h 50; la Plaisantarie, jeu. 19 h 40, lan. 14 h 40; Personne ne rira, jeu. 21 h 30, lan. 13 h; les Diaments de la nuit, jeu. 15 h; le Fête et les Invités, jeu. 16 h 30; Traine étroitement surveillés, jeu. 17 h 50, sam. 12 h.

JEAN COCTEAU CINÉASTE , Les Trois

LES ETERNELS DU CINÉMA EURO-

PÉEN (v.o.), Reflet Médicis Logos salle Louis-Jouvet, 5° (43-54-42-34). Le Louis-Jouvet, 5° (43-54-42-34). Le Knack... ou comment l'avoir, mer., séancas à 11 h 50, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h film 10 mn après ; Famèly Life, jou., séancas à 11 h 50, 14 h, 18 h, 20 h, 22 h film 10 mn après ; le Voyeur, ven., séancas à 11 h 50, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; le Messager, sam., séancas à 11 h 50, 14 h 20, 16 h 50, 19 h 20, 21 h 50; Trois Damas et un as, dim., séancas à Dames et un as, dim., séances à 11 h 50, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h film 10 mn après; l'Homme au màlion, lun, eéances à 11 h 50, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h film 10 mn après; l'Comment tuer un oncle à héritage, séances àss. à 11 h 50, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h film 10 mn après; le Troisième Homme, mar, à 11 h 50, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h film 10 mn

MARGUERITE DURAS , L'Entrepôt, 14 (45-43-41-63). Hiroshima moo amour, mor., jeu., ven. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; Modersto Cantabile, sem. à 14 h, 16 h, 20 h, 22 h mar. à 14 h, 16 h, absence, dam., km. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

PIER PAOLO PASOLINI (v.o.), Acce PER PACKO PASOLIM (V.O.), ACCE-pore, 5º (46-33-86-86). Théorème, mer. à 20 h 15, jeu. à 0 h 30, ven. à 19 h 35, earn. 18 h 40, dim. 21 h 40, km. 20 h, mar. 14 h 50 ; Porcherie, mer. 18 h 30, ven. 17 h 40, earn. 16 h 50, dim. 17 h 40, km. 18 h 10, mar. 16 h 30; Médée, ven. 15 h 50, sam. 15 h, dim. 19 h 40, km. 16 h 20, mar. 18 h 20. ROBERTO ROSSELLINI (v.o.), L'Entre-pôt, 14° (45-43-41-63). Rome ville ouverte, ven., km. é 22 h ; Allemagne année zére, mer., tim. 22 h ; Voyage en Italie, jeu., sam. 22 h ; Stromboli, mar.

RÉTROSPECTIVE PHILIPPE GARREL 14 Juliet Pernasse, 6º (43-26-58-00). Athanor, La Cicatrica intérieure, dim. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h ; les 8aisens de secours, jeu, à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; Droit de visite, Le Lit de la vierge, ven. à 13 h 40, 15 h 50, 17 h 55, 20 h, 22 h 70; les Enfants désecondés, Marie pour mémoire, sam. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; Rue Fontaine, L'Erdant secret, lun. à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; Liberté la nuit, mar, à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. VOIN ET REVOIR NAME MORETTI (v.o.), Reflet Logos II, 5° (43-54-42-34). (v.o.), Reflet Logos II, 5° (43-54-42-34), Je suis un autrarcique, mer., dim., adences à 14 h 10, 16 h 10, 18 h 10, 20 h 10, 22 h 10; Ecce bombo, jeu., mar., séences à 14 h 10, 16 h 10, 18 h 10, 20 h 10, 22 h 10; Bienca, ven., lun., séences à 14 h 10, 16 h 10, 18 h 10, 20 h 10, 22 h 10; Le messe est finie, sam. à 14 h 10, 16 h 10, 18 h 10, 20 h 10; Réves d'or, sam., séences soirme à 22 h 10. séances unique à 22 h 10.

séances unique à 22 h 10.

WOODY ALLEM (v.n.), Action Christina, 6\* (43-29-11-30). Broadway Danny Rose, mar., aéances à 14 h, 15 h 40, 17 h 20, 19 h, 20 h 40, 22 h 20 film 5 ma après ; Intérieura, jeu., aéances à 14 h, 15 h 40, 17 h 20, 19 h, 20 h 40, 22 h 20 film 5 ma après ; Guarre et Amour, ven., séances à 14 h, 15 h 40, 17 h 20, 19 h, 20 h 40, 22 h 20 film 5 ma après ; Manhattan, sam., séances à 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h film 20 ma après ; Annie Hell, dim., séances à 14 h, 15 h 40, 17 h 20, 19 h, 20 h 40, 22 h 20 film 5 ma après ; Tout ce que vous avez toujours voulu savoir, km., vous avez toujours voulu savoir, km., séances à 14 h, 15 h 40, 17 h 20, 18 h, 20 h 40, 22 h 20 film 5 mm après ; Woody et les Robots, mer., séances à 14 h, 15 h 40, 17 h 20, 18 h, 20 h 40, 22 h 20 film 5 mn april

#### Bureau à Tokvo accord avec Moscou

#### L'Agence spatiale européenne accroît sa coopération avec l'URSS et le Japon

L'Agence spatiale curopéenne (ESA) va ouvrir un bureau à Tokyo au début de l'année prochaine afin de développer la coopé-ration dans le domaine spatial avec le Japon, a annouce M. Reimar Lust directeur général de l'ESA. L'Agence, dont le siège est à Paris, va en ontre se doter d'une antenne à Bruxelles pour améliorer ses contacts avec... la Commission

D'autre part, le conseil de l'ESA vient de mandater M. Reimar Lüst pout « signer dans les prochaines semaines un nouvel accord de coopération avec l'URSS », a précisé M. Lüst. Ce document, établi au nivezu gouvernemental, rempla-cera les échanges de lettres entre l'Académie des sciences soviéti-ques et l'FSA, qui étalent jusqu'à présent la règle, Il n'y aura aucun transfert de fonds entre les deux partenaires, qui se contenteront d'apporter chacun sa contribution à des projets communs.

· La coopération pourrait s'éten-dre à « des échanges d'informa-tions » sur les futurs avions spatianx (Bourane pour les Soviétiques, Hermès pour les Euro-péens), a précisé encore M. List. Des discussions préliminaires « au niveau des ingénieurs » ont été engagées à ce sujet. Une seconde rencontre aura lieu en janvier ou février prochains pour préciser la forme que pourrait prendre cette collaboration. La possibilité pour les Européens d'utiliser les installa-tions d'essais soviétiques de Bou-rane pour tester Hermès a même

Le conseil de l'ESA a enfin approuvé le budget de l'Agence pour 1990. Il se monte à 1,7 mil-liard d'écus (11,79 milliards de francs), coutre 1,6 milliard d'ècus en 1989.

#### **FAITS DIVERS**

#### En Dordogne Un bébé tué par un chien

Alors que ses parents l'avaient laissé seul, dans leur voiture, en compagnie d'un des trois chiens de la famille, na bébé d'une quinzaine de jours a été tué par l'animal, vendredi 22 décembre.

M. Jean-Louis P. trois ans, de Saint-Michelde Rivière, commune de la Roche Chalais (Dordogne), s'était rendu au village avec sa compagne et ses trois enfants âgés de six ans, quatre ans et quinze jours. Le drame a eu lien alors que les parents et les deux aînés étaient partis faire des courses, laissant le nouveau-né seul sur la banquette arrière du véhicule. Quand la mère est revenue l'enfant avait eu la tête broyée pa l'animal, qui s'est enfui des qu'elle a ouvert la portière.

M. Pinson, qui menaçait sa compagne qu'il tenait pour responsable de la mort de l'enfant, a été admis à l'hôpital psychiatrique de Montpon-Ménestréol. La mère, fortement choquée, a également dû ètre hospitalisée.

L'animal, un bâtard de berger allemand, responsable de la mort de l'enfant, ainsi que les deux autres chiens de M. Pinson, ont été mis en observation, notamment pour déterminer s'ils sont atteints de la rage.

U Le corps d'un capitaine anglais retrouvé sur une plage breto Après le naufrage, dans la nuit du 16 au 17 décembre, d'un cargo irlandais, l'Arklow-Victor, le corps du capitaine a été tetrouvé sur un plage du Finistère, et identifié, lundi 25 décembre, par sa famille. David Rowan, cinquante et un ans, originaire de Liverpool, capitains du navire dont la cargaison s'était désarrimée au large des côtes du Finistère, était tombé à la mer au cours d'une opération d'hélitrenillage. Les cinq autres hommes d'équipage avaient pu être sauvés.

# CARNET DU Monde

- M. Jean Autin, ses enfants et petits-enfants,
M. et M. Michel Veyron,
leurs enfants et petits-enfants,
M. Micheline-Marie Autin Mª Micheline-Marie Auti M. et Mª Claude Gaudie

et leurs enfants, unt la profonde douleur de faire part du décès de

chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre 1914-1918, 1939-1940, plaque d'or de la Ville de Paris.

La cérémonie religieuse sera célé-brée le mercredi 27 décembre, à 8 h 30, en l'église Saint-Séverin, Paris-54, sui-vie de l'inhumation su cimetière du Paro-Lachate.

Cet avis tient lies de faire-part,

5. boulevard Saint-Michel. 75005 Peris

 M. et M= Michel Poitevia,
 M. et M<sup>∞</sup> Jean-Paul Demaille s emants, Isabelle et Xavier Demaille,

ses petits-enfants, Les familles Demaille, Poitevin, Deleau et Boucheron, Tons ses amis,

Et ses auciens clients. ont la douleur de faire part du décès de

Marie-Thérèse CHOQUART, ancienne interne et ancien chef de clinique des hépitant de Paris.

aurvenu le 14 décembre 1989, à Paris. dans sa quatre-ringt-dixième année munie des sacrements de l'Eglise.

Selon sa volonté, la cérémonie reli-giense a été célébrée dans la plus stricte intimité, suivie de l'inhunation au cimetière de Gouy (Aisne), dans le cavesu de famille.

9, rue Alphonse Penand, 75020 Paris. 9, boulevard Morland, 75004 Paris.

- M= Berthe Cohen. née Derai, née Derai, Josiane et Albert Sarfati, Jacques et Michelle Coben. Frédérique Sarfati, éposse Seror, Jean-Jacques Seror

et leurs enfants, Michèle et Pracale Sarfati, Sandra et Marc Coben, Muriel et Pierre Bec, Les familles Cobes, Nonchi et Baro ghel, Parcens et alliés, ont la douleur de faire part du décès de

Mardochés CUHEN, missier de Justice à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),

nurvena le 22 décembre 1989.

bre, à 16 h 15, su cimerière de Garches (Hauts-de-Scine), dans la plus stricte intimité.

La famille ne reçoit pas.

#### La Semaine de la bonté Cas nº 42 : Philipps, exploi-

tant agricole, a dû faire des emprunts pour la construction d'un bâtiment agricole et l'actual de 250 chievres.

A la suite d'un incendie, les bâtiments et la totalité du cheotel ont été détruits. Les indemnités versées par l'assurance ont permis de reconstruire les locaux et de racheter des chèvres, mais elles sont trop jeunes encore pour donner du lait.

Il faut rembourser l'emprunt initial

Pour l'aider dans ce moment difficile, il faudrait 5 000 francs.

Il Priem Calent la Semaine de la bonté, 4, place Saint-Germain-des-Prés 75006 Paris -CCP Paris 4-52 X on chèques bancaires - Tél. : (1) 45-44-

- Henri, Lydia et David Koskas, Samuel V. Motta, Charles Motts. Helen et Jack Harris, et leurs filles, Les familles parentes et alliées, ont le tristesse de faire part du décès de

> HIERO OTHEN née Uzan,

et rappellent le souvenir de sa fille ché

Claudine MOTTA, La famille ne reçoit pas,

26, rue de Clichy, 75009 Paris.

- M= René Coirier. m épouse, M. et M= Brik Coirier, M. et M= Joan-Pierre Aubiu, ses enfants, Christian, Axel, Emmanuel, Flo-

rence et Ingrid, ses petits-enfants, M. et M= Marcel Coindo, Et soute le famille, ent le douleur de faire part du décès de

M. Resé COIRIER, officier de la Légion Chonneur, survenu le 15 décembre 1989, dans sa

Le cérémonie religieuse et l'inhuma-tion ont eu lieu le vendredi 22 décem-bre, en l'église de Saint-Hilairo-des-Loges (Vendée).

« Heureus; cents qui out le coeur pur, car ils verront Dieu. » (Mat. V, 8.)

#### CARNET DU MONDE 由 (名初格例

Tarif: la ligne H.T. Toutes rubriques .... 87 F abounés et actionnères . 77 F Consumicat, étrerses ... 90 F

# M. et M<sup>to</sup> Elie-Georges Darmon, ses parents et leurs familles, Joël Costi,

2002 2011, Ses nombreux amis, out la douleur d'amouter le décès, le 19 décembre 1989, à Saint-Mandé, de

Albert-David DARMON.

en sa quarantième année. Les obsèques ont en lieu le

66, rue d'Elbeaf, 76100 Rouen. 1 bis, rue du Midi, 94300 Vincennes

- M. et M™ Georges Dermon,

Joel Costi, ement à remercier chaleur M. le professeur Roné (Service des maladies tropicales et infectieuses de l'hôpital d'instruction des armées Bégin, à Saint-Mandé), les inétectins, les infirmières et le personnel de ser-vice qui ont assisté

#### Albert-David DARMON

dans sa maladio.

- On nous prie d'annoncer le décès

Jeannette HENRY, survenu à Paris, le 15 décembre 1929, à

l'áge de cinquamo neul aus. De la part de

Sa sœur et ses frères, Belles-sœurs et beaux-frères, Nièces et peveux, Consins et consines L'inhumation a en lieu dans l'inti-mité le 19 décembre, à Periers-sur-lo-Dan (Calvados).

Rne de la Chasse, 14920 Mathieu.

## - M= Gérard Dufour, Le baron et la baronne Wallerand des Lyons de Feuchin

et leurs cufauts,
M= Charlotte et Marine Dufour,
M. et M= Bruno Favier

et leurs enfants, Mª Victoire de Castellane, M. Gilles Dufour,
M. et M= Jean-Jacques Brun

et leurs enfants,
M. et M= Michel Verluise et leur fille, M. et M= Gilles Van Gaver

M. Francis Brun et ses enfants, Le professeur Paul-Emile Duroux et son épouse, Les familles Duroux, Ducharne, et Longevialle, ont le douleur de faire part du rappel à

M. Gerard DUFOUR. agent de change, urveun le 22 décembre 1989, dans su

La cérémonie religieuse sera offé-brée le 28 décembre, à 8 h 30, en l'église Saint-Honoré-d'Eylau, 66 bir, avenne Raymond-Poincaré, Paris-16-.

L'inhumation aura lieu à Caluire (Lyon), dans la stricte intimité sami-

La société de Bourse Dufour-Lacarrière-Pouget et James Capel,
L'ensemble de leur personnel,
out la grande trissesse d'annoncer le
décès de

M. Gérard DUFOUR, agent de change, président-directeur général, survenn le 22 décembre 1989, à Paris, et s'unissent par la pensée à la famille.

Nos abosnés, bénéficiant d'une réduction sur les insertions du « Carnet du Monde», sont priés de joudre de leur erroi de texte une des dernières bandes pour justifier de cette qualité.

0

- M= Bernard Huré, M. Jacques Haré, Le lieutenant-colonel et M= Francois Chaumel de Jarnieu. leurs enfants et petit-fils, Me Pierre de La Tour de Geay,

m enfants et petits-enfants, M. et M= Jean-Claude Hurf cent la douleur de faire part du décès de

M. Bernard HURÉ.

JADISES

1997年中央教

ejije by 🐃

· go of Spinish

Territor to 1985

ing is not gu**as** 

·-- 7.44 4.74

2 \* \* #

and the of said

in the part while

52 - T. P

THE PER PERSON

. . . . ide .

"主本""在扩展代

an tribe sellin

a 一个一张 (A DAME)等

na sand filler

un ma dan Tagin

VISITES

ALE SER

- 1 15 many at the

THE REPORT OF

TOTAL PROPERTY OF THE PARTY.

errors to he

en film feb greibe

as hear filles a

A DESCRIPTION OF THE PERSON AS A PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS

nermillen auf be

to a Rosenita

A RESIDENCE OF

化甲二甲甲基甲基磺酸

Caree e

y 1854

4 64 4

Spring to 1

14. **2700** 

\* \$1. \$ \* \$100pt

**14** 

A. Magazin 6. Ho. Dr 8. Marsh-100

. 25 to 25 t

Mary States of the

a distant Print Printing Print 100 flut

HUOL

Apan as فيتجزوها بواق

4 W tak , 1

7 bu d. 36 ba

积率 多霉素

**⊕** ()4\*

de lieus de

**引生物。4**种(

40 Table 1

CARRIED .

♠ 50 §

a Court of

survenu à Nice, le 15 décembre 1989. Les obsèques ont en lieu à Nice, dans intimité familiale,

Cet avis tient lien de faire-part.

Ville Les Terresses,

1, parc Lisert, 06000 Nice.

 Son épouse, Ses enfants. Ses petits-enfants, Et soute us famille, ont le regret de faire part du décès du

docteur Louis VAILLE, président de la Société académique de l'Anbe,

survente tragiquement le 19 décembre 1989. Ses obsèques out en lieu dans l'inti-mité, à Sanary-our-Mer (Var).

Anniversaires

- Il y a dix ans, le 5 janvier 1980 Jean-Marcel CHALVIDAN. quittuit les siens et ses auris, à l'âge de rento-sept ans.

Sa famille demande une pensée affectueuse à cenx qui l'ost comm, aimé et estimé, en associant à son son-venir celui de son père, le capitaine Jean CHALVIDAN.

mort pour la France le 22 soût 1944, Une messe du souvenir sera célébrée à Troche (Corrèze), le dimanche 31 décembre 1989, à 9 h 30.

LEGENDE

C Decoration

FEU MAGEUE

COUNTES FOLLES

ON CONVERT

HILL TO STUDE

\* HECE

## MÉTÉOROLOGIE

# SITUATION LE 26 DÉCEMBRE 1989 A 0 HEURE TU

PRÉVISIONS POUR LE 28 DÉCEMBRE 1989 A 12 HEURES TU



volution probable du temps en France entre le mardi 25 décembre à 0 heure et le dimanche 31 décembre à 24 heures. Pour ces demiera jours de l'année, le temps froid sers de retour. En contrepar-de, le soleil sers souvent au rendaz-vous.

L'Est et le Sud-Est seront moins tayo-risés avec un cial plus rusgeux. Mercredi : ensoleité à l'Est, pue-

genz à l'Ouese. Sur la Bretanne et la Basse-Normandie, le ciel restore le plus souvent mès nuageux.

De l'Aquitaine au Midi-Pyrénées, aux Charentes, au Poitou, aux Pays de Loire, au Centre, à la Haute-Normandie, au Bassin parisier, à la Picardie jusqu'au Nord, les rausges seront très nombreux le metin mais les éclairaise seront de plus en plus belles au cours de la journée. Sur toutes les autres régions, après exipation des brumes et brouitlands,

partois givrants dans l'Est, la journée

sera bien ensoteillée. Des nuages d'entrées mentimes envahiont encore le clel du Languedoc ; de petites pluies sont même possibles aur les Cévernes.

Le vent d'auten souffiers assez fort. Les températures minimales seront en baisse. Elles varieront de — 4 à 2 degrés sur le moitié est, localement 5 à 8 degrés sur le pourtour méditerranéen, et de 2 à 6 degrés sur la moitié ouest.

Jeus : brumes et broudlerds puis

Les nuages bas ou les brames et broutlands parfols givrents dans l'Est, seront présents sur la majeure partie du pays le matth. Dans la journée, de belles éclaircies se développeront plus ou moins Sur la Bretagne et sur le Cotemin, las ruages peraisteront toute la journée.

Les températures minimales seront

- 5 à 1 degré sur la moitié est, de 2 à

\$ degrés sur la moitié quest. Elles seront voisines de 5 à 7 degrés près de la Médi-tarranée. Les températures maximales server

Les températures maximales seront comprises entre 4 et 9 degrés sur l'Est et entre 6 et 12 degrés du nord su sud sur les autres régions, entre 11 et 14 degrés sur le pourtour méditerranéen. Vendredi : nuages des Alpes à la Corse, soleil alleurs. Des Alpes à la Côte d'Azur et à la

Corse le ciel sera nuageur. Les nuages pourront même donner quelques ondées sur la Cote d'Azur et la Corse. Le vent de nord-est soutiliera fort entre la Corse et Sur le reste de notre pays, il y aure des bancs de brouillard givrant le matin. Dans le journée le soleil se montrera mais en certains endroits de l'Est et du Nord-Est sinsi que près du golfe du Lion le ciel pourre rester gris et brumeux toute la journée.

Les températures minimales a'abais-seront jusqu'à - 5 ou - 6 degrés sur

AND ANDRES TEMPS PREVULE RECORDI 27 DEC. 89 MATINEE TEMPÉRATURES maxima - minima et temps observé Valeurs extrêmes relevées entre le 25-12-1989 à 6 houres TU et le 26-12-1989 à 6 houres TU FRANCE

TOUROUSE H LUXEMBOURG... MADERO KARRAKECH ÉTRANGER MEXICO. ALGER 20 AMSTERDAM 11 MILAN\_\_\_\_ MOSCOEL..... CLEUNNT-FER. DUON. GRENCELESM-H ALC: U BARCEONE\_ OS: N .... ERIN\_ PALMA-DE-MAL PEKIN\_ ARSEBLE-MAR. OPENIAGIE\_ SINGAPOUR\_\_\_\_STOCKHOLM\_\_\_ AL MONTS HONGKONG ISTANBUL PRUSALEM EPPENAN distriction of the column of t \* A B 0 P T

(Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

Les températures maximales seront de 0 à 2 sur le Nord-Est et l'Est, elles seront de 3 à 7 degrés sur les surre régions mais atteindront 9 à 12 près de

Samed et dimenche: un pau plus troid.

l'Est et le Nord-Est. Alleurs, elles seront comprises entre 0 et - 4. Près de la Méditerranée, il fera plus dout : de 4 à

Du Jure aux Alpes à la Côte d'Azur et à la Corse le ciel restore mageur. De petites averses pourront encore tomber sur la Corse.

Ailleurs, mie à part des bencs de brouillerd givrant le metin, c'est le soieil qui devrait dominer. Cependant sur l'Est et le Nord-Est, les brouillerds pourront pensister zoute la journée. Des neages devés venent de l'Atlentique voileront le piet de la letterante. ciel de la Bretagne.

Les températures aurant tendence



PROFITEZ DE N OFFRE EXCEPTIO

A MARIET

MOIS: 1707 mg





## **MOTS CROISÉS**

and the second

A Transfer

٠. ...

٠.,

The Land

The same of the same

STATE OF

A THE STATE OF

\*\*\*\*\*\*

- 22

The state of the s

1 -- T/98 

130

ुं रूप

€ 1

F S

**● 25** 

342

100

- 5

\_

**≜** • ≅‰

or time at temps the

17.7

PROBLÈME Nº 5161

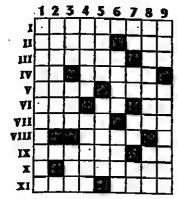

#### HORIZONTALEMENT

I. Font avoir des mots avec autrui. — II. Devant lui, on n'hésite pas à se mouiller. Théâtre où peu-vent se jouer de dramatiques sones. — III. Avec lui, ce n'est pas toujours la même chanson. Morceau de trompette. -V. Recoit besucoup de monde. Quittée en s'en allant. - V. Teile qu'il ne vaut mieux pas trop en dire. On y voit les choses de haut. VI. San Antonio y a sa place.
 Fut aspéré par maints amoureux. Participa. - VII. Début de la pièce. Fils de vigneron. — VIII. Se tordre ou se gondoler. — IX. Est très pâle même quand elle se porte bien. Préfixe. — X. Feuille d'alimenta-

# PARIS EN VISITES

MERCREDI 27 DÉCEMBRE « La Conciergerie du pelais des Capé-tiene aux cachota de la Terreur », 14 h 30, devant l'entrée, 1, quei de l'Horloge (Aux Arts, et caetera),

« L'Opére Gamier », 15 heures, en haut des merches (Association Interna-tionale de tourisme culturel). « Approche de l'islam à la Mosquée de Paris », 14 h 30, entrée de la Mosquée, place du Puits-de-l'Ermite (M™ Hulot). e Lee arts précieux (vitraux, émaux, ordiversie) su Moyen-Age », 14 h 30, 8, place Paul-Painlevé (Mª Brossais).

« Les Catacombes de Paris dans les anciennes carrières », 15 hourse, devant l'entrés place Denfert-Rochereau

(M. Lépany).

« La villa des Jardies, demeure de Bal-zec pula de Gambette s. 15 h 30 (accès gars Saint-Lezars, arrêt Sèvres Ville d'Avray). 14, rue Gambette à Sèvres 94\* Lagoutte). e Exposition Cartier su Petit Palais », 15 heures, entrée de l'exposition, evenue Winston-Churchill (Association culturalle

« Visite de l'Opéra-Bastille », 15 heures, sortie rue de la Roquette, métro Bastille (Association culturelle

Paris et son histoire). « Daumier lotographe et sculpteur au Musée Mermottan », 15 houres, 2, rua Louis-Bolily (M™ Mathilde Hager).

c Noctume à l'exposition Cartier »,
 18 h 30, hall du Petit Palais (M= Mathide Hager).
 « La Pyramide, la crypte et l'aménagement du Grand Louvre »,
 11 houres, mêtro Louvre (M= Marie-Christine l'acrier).

« L'Opéra Gernier », 14 h 30, hail d'entrée (Mª Marie-Christine Launier). cous la Pyramide du Louvre (Musée du Louvre). « Une hours, une œuvre », 12 h 30, (Musée du Louvre). tion. - XI. Partie de cycle. Offertes à l'amour.

#### VERTICALEMENT

1. Pour lui, ce qu'on porte rapporte. - 2. Empêche d'aller droit au but. - 3. Ce que l'on peut dire quand on est frappé. Va dans des abots. A eu un illustre maître. -4. Ce que peut trouver celui qui nous cherche des poux. Fort en variété. – 5. Fait un tour. Est dure en son centre. - 6. Paraît avant que l'on paraisse. Travaille pour élaborer. - 7. On y fait de belies sorties. Participe. Réfléchi. Qui nous en a donc appris. - 8. Aimait la fantaisie. Battue par les flots. --9. Se met à table, Ont une taille de

#### Solution du problème nº 5160 Horizontalement

I. Policier. - II. Réalistes. -III. Es, Eude. — IV. Codes. Ira. V. Apogée. En. — VI. Uhlan. Pst ! - VII. Ta. Lésas. - VIII. Igues. Nef. - IX. Oersted. - X. Ruade. - XI, Scènes, Ut.

Verticalement 1. Précautions, - 2. Œsophage. — 3. La. Dol. Urge. — 4. Illégales. — 5. Ci. Sénestre. — 6. ise. Eus. - 7. Etul. Panda. -8. Redressé, Dû. - 9. Séant, Fret. **GUY BROUTY** 

« La peinture française du Moyen-Age au XVIII<sup>a</sup> siècle », même RV (Musée du Louvre), e Visite de l'exposition David », 19 h 45, même RV (Musée du Louvre). « Le Musée Picasso et l'hôtel Salé ». 14 h 10, dans la cour au 5, rue de Thori-gry (M<sup>ex</sup> Christine Merie).

« Cours et ruelles méconsuss du Vieux Montmartre ». 14 h 30, métro Lamarck-Caulaincourt (M™ Cazes).

 Hötels et jardina du Marale », piece des Vospes, 14 h 30, sortie métro Saint-Paul (M. Guérin). # I a cethédrala orthodoxa russa »

nationale de tourisme culturel). « Les matériaux du futur », Cité des sciences et de l'Industrie, La Villetta. Par Alain Perez (Industries et techniques).

## JOURNAL OFFICIEL

Sont publics au Journal officiel du samedi 23 décembre 1989 : UN DÉCRET

● Nº 89-912 du 19 décembre 1989 portant création d'un Haut Conseil à l'intégration.

UN ARRÊTÉ • Du 28 novembre 1989 fixant la lista des écoles et établissements français d'enseignement situés hors du territoire de la République fran

Est publié en Journal officiel du 24 décembre 1989 :

UN AVIS - Relatif an calendrier prévisionnel des recrutements pour 1990

# (fonction publique de l'Etat, armées et Ville de Paris).

ABONNEZ UN AMI AU «MONDE» ET PRESENTEZ-LUI VOS VŒUX PAR TELEPHONE

SPECIAL FETES



# PROFITEZ DE NOTRE OFFRE EXCEPTIONNELLE

3 MOIS: 292 F au lieu de 370 F prix de vente au numéro

6 MOIS: 576F au lieu de 740F prix de vente au numéro



#### RADIO-TÉLÉVISION

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément du samedi daté dimanche-leudi. Signification des symboles : > Signalé dans « le Monde radio-télévision » D Flim à éviter u Ou peut voir u n Ne pas manquer u u n Chef-d'auvre ou classique.

# Mardi 26 décembre

TF 1

20.30 Cinéme : King Kong. III Film américain de John Guillarmin (1976). 22.40 Feuilleton :

Les uns et les autres (2-épisode). 23.40 Journal, Météo et Bourse. 0.00 Feuilleton : Heimat. 1.00 Drôles d'histoires (rediff.), 1.35 Feuilleton : C'est déjà demain

ΑZ

20.35 Cînéma : Papy fait de la réalistance. **E E** Film français de Jean-Marie Poiré (1983). Avec Christian Clavier, Michel Galabru, Gérard Jugnot. 22.20 Divertissement:

Coluche et la politique. D'André Halimi. 23.15 Quand je serai grand, Pierre Durand. 23.20 Informations : 24 heures sur la 2, 23.40 Météo. 23.43 Soixante secondes, Eia Kazan, 23.45 Théâtre : Arrivée porte 33. Pièce de Patrick Llegibel, avec Evelyne Bouks, André Dusciller,

FR3

20,35 La demière sécrité. Un monde fou, fou, fou, fou, II III
Film américain de Stanley Kremer (1963).

23.15 Dessins animés. Bug'e Bunny; Tex Avery.

23.35 Journal et Méréo.

0.00 2º film : 10 000 chambres à coucher, R Film américain de Richard Thorpe (1956). Avec Dean Martin, American Aberghetti (v.o.). 1.50 Série : Max follies. Max fait le tour du monde. 2.05 Musique : Cocktail de nuit.

CANAL PLUS 20.30 Cinéma : La bemba. III Film américain de Luis Valdez (1986). Avec Lau Diamond Philips, East Moreles, Rossna De

22.15 Flash d'informations. 22.20 Cínéma : Mangeclous. Film français de Moshé Mizzahi (1988). Avec Pierra Richard, Bernard Blier, Jacques Villeret.

0.15 Cinéma : Douce muit, sanglante nuit, Film américain de Lee Harry (1987).

LA 5

20.30 Drôles d'histoires, 20.40 Téléfilm :

L'aventurier du bout du monde. 22,15 Spécial Paris-Dakar. 22.30 Sário : Vendredi 11.

23.25 Magazine : Nomades, 0.00 Journal de minuit,

M 6 20.30 Téléfilm : Sans femille.

23.15 Téléfilm: Les aventures d'Yvon Dikkebush. De Maurice Faillevic, avec Ronny Coutteure, Dans une petite ville du Nord. 0.40 Six minutes d'informations. 0.45 Musique : Boutvrock'n hard. 2.00 Rediffusions.

LA SEPT

20.30 Je me souviens des sunées 80. 20.35 Decumentaire : Lord of the dance. 22.25 Film d'animation :

La demoiselle et le violoncelliste.
De Jean-François Laguionie.
22.30 Documentaire : Cent enfents
attendent un train.

D'Aguero Ignacio. Je me souviens des années 80.

23.35 Documentaire :
Higelin s'en va-t-en rêve.

0.30 Documentaire : Katia et Volodia.
De Dominique Delouche.

#### FRANCE-CULTURE

20.00 Musique : Le rythme et la raison, Gales Vignesult. 2, Le village de Natashquan, 20.30 Archipel science, La flamme d'une bou-

gie : une question scientifique mé 21.30 Rétro. Noil malgré tout. 22.00 Conte musical. Emesto et le dragonéon, de Michal Arbatz.

22.40 Nuits magnétiques, Banieue cheme, 0.50 Musique : Code, Tchin-Tchin,

#### FRANCE-MUSIQ*U*E

20,30 Concert (donné le 17 novembre lors des Rencontres de Metz): Giardino religioso, de Mademe; Furin No Kyo pour soprano et dissept instrumentalistes, de Zender; Terze, de Van Keulen; Suite indirecte pour orchestre de chambre, de Alsina, par l'Orchestre de chambre de la radio néerlandaise, dir, : Hans Zender; sol.: Nancy Shade, soprano, 22,307 Club d'archives,

# Mercredi 27 décembre

19.55 Les contes de Noël. Le roi et le bouffon 19.05 Les contres de Noël. Le roi et le bourfon.
20.35 Variétés : Elan sous la neige.
Avec Elsa, Tom Novembra, Eddy Mitchell,
Martène Jobert, Bernard Lavilliera, L'Affaire
Luis Trio, Jean-Louis Aubert, Alex Métayer,
Texas, Philippe Lafontaine.
21.36 Téléfilm : Remdez-vous su Ritz.
De June Howson, svec Deborah Kerr.
Les deux farennes d'un même défunt.
22.20 Journal et Météo.
22.40 Megazine : Océaniques.

TF 1 15.10 Club Dorothée Noël Cap danger; Bobobops; Les chevellers du zodizque; Salut les musclés; La clip; Les 17.15 Série : Tonnerre de feu.

18.00 Série : Hawaii, police d'Etat. 18.55 Avis de recherche. 19.00 Foulfeton : Surte Barbare.

19.00 Feathecon: Santa Barbare.
18.25 Jeu: Le roue de la fortune.
19.55 Tirage du Tec-O-Tec.
20.00 Journal, Météo, Tapis vert et Loto.
20.35 Variétée : Sacrée soirée.
Emission présentée per Jean-Pletre Foucauit.
Spécial Caberet. Avec Les Inconnus, Vaneeus
Paracis, Jeannie Longo, Kaoma, Melody, Avalenche, Philippe Lafontaire, Jean-Pierre Françoie et des extracts des revues : Paracis letin, Michou, Moulin-Rouge, Lido, Crazy Horse
Saloor,
22.20 Febrilleton :
Les una et les autres (3º écisode).

Les una et les autres (3º épisode). 23.15 Rétro Info: L'année 89.
Rétrospective des grands événements mon-diaux de 1989, présentée per Patrick Poivre d'Arvor, Anne Sinclair, Bruno Masure et Jeon-

Pierre Pernaut.

0.20 Journal, Météo et Bourse.

A2

15.45 La planète magique. Enission présentée per Groucho et Chico. Voyage dans le temps; Nos héros les ani-mets; Show Bug's Burny; Mamie Casse-

17.25 Série : Les voisins. 17.50 Série : Les pique essiettes. 18.15 Série : Muc Gyar. 19.10 Jeu : Dessinez, c'est gegné l

19.40 Jou: Rira, rira pas. 20.00 Journal et Météo. 20.35 Téléfilm: Capitaine Johnso.

De Mario Andrescotio, avea Demier Walters, Joe Petruzzi. 22.25 Magazine: Place publique. De Claude Sérillon. ire : un an, ça suffit.

23.47 Quand je serei grand.
Jean-François Kahn.
23.60 Informations: 24 heures sur la 2.
0.15 Cinéma: Nous avons gagné ce soir. 

Him américain de Robert Wise (1949). Avec Robert Ryan, Audrey Totter, George Tobias.

FR 3

15.40 Magazine : Une pêche d'enfer. 16.00 Flash d'informations. 16.03 Magazine : Une pêche d'enfer (suite). 16.40 Téléfilm : L'homme en fuite. 18.15 Série Max follies. Le duel de Max (2). 18.30 Jett : Questions pour un champion. 19.00 Le 19-20 de l'information. De 18.10 à 19.30, le journal de la région.

ie. France entitine 1 point =202 000 fovers

CANAL PLUS 15.35 Téléfilm : Une compagne pour Noël. De Devid Jones, avec Jeson Robards, Juliarris. 14.55 Documentaire : Sur la piste de l'animal le pitte secret. En Afrique (2º parie). Cabou cadin. Codrig et Chloé ; Beber ; Les savants fous.

Sa Ki Pa Sav Zouke Ce Zanimo (1).

Dessins animés : Ca cartoon. Présentés par Philippe Dana. 18.30 Top 50. Présenté par Maro Tossca. 19.20 Magazine : Nulle part ailleurs.

22.40 Magazine : Océaniques.

Buster Keaton (2º partie).

23.35 Variétés :

Présenté par Philippe Gildes et Antoine de Caunes.

21.00 Cinéma : L'étudiente. 
Film français de Claude Pinoteau (1988). Avec Sophile Marceau, Vincent Lindon, Elisabeth Vitali. 22.40 Flush d'informations.

22.45 Cinéma : Les enfants de Salem. M Film américain de Larry Cohen (1987). Avec Michael Morierty, Samuel Fuller, Ricky Addi-tion Reed.

0.20 Cinéma: Bugsy Malone. III

Färn américain t'Alan Parker (1976). Ava Scott Balo, Jodie Foster, Florrie Dugger (v.o.). 1.50 Documentaire : Wodaabe, les bergers du soleil.

LA 5

15.25 Feuilleton: Thibaud ou les croisades (5° et 6° épisode). 16.30 Dessins animés.

Les triplés ; Gig ; Les Schtroumpts.

17.30 Magazzine : En route pour l'aventure.

18.00 Dessins animés. Gwandoline ; Super nans.

18.50 Journal images. 19.00 Série : Happy days. 19.30 Le bar des ministères.

20.00 Journa 20.30 Drôles d'histoires.
20.40 Téléfilm : Nom de code 515.
Une femme sur les traces d'une organisation intermationale du crime.

Audience TV du 25 décembre 1989 (BAROMÈTRE LE MONDE/SOFRES-NIELSEN)

| HORAIRE | POYERS AYANT<br>REGARDE LA TV |                       | A2                     | FR3                    | CANAL +             | LA-5 .              | M6                  |
|---------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 b 22 | 42.2                          | Santa Barbara<br>12,0 | Deseinez<br>6,4        | Actual région.<br>13,6 | Publicité<br>2,7    | Spéc. Roum.<br>4.6  | . Megnum            |
| 19 b 45 | 46.1                          | Roue forcine<br>14,2  | Plira, rira pas<br>7,1 | 19-20 infos<br>11,7    | Nuite pert .<br>3,1 | Spác. Roum.<br>5,7  | Megnum<br>4,0       |
| 20 h 16 | 53.0                          | Journal<br>19,7       | Journal<br>15,4        | La cissos<br>7,0       | Publicité<br>1,8    | Spéc. Roum.<br>5,7  | M= servie<br>2,7    |
| 20 h 55 | 53.9                          | Olympe<br>8,5         | Fol. grandeurs<br>21,7 | Winech. 73<br>9,9      | Bugsy Malone<br>0,9 | Spéc. Roum.<br>8,8  | Sens familie<br>4,9 |
| 22 h 06 | 44.4                          | Les uns               | Folies grand.<br>25,0  | Publicité              | Lundi sport<br>0.7  | Sherl. Holm.<br>5,2 | Sans famille<br>4,1 |
| 22 h 44 |                               |                       | Prof. comique.         | Soir 3<br>7,5          | Lundi sport         | Bande ant. (        | .322 6<br>1,0       |

22.20 Magazine : Ciné Cinq. 22.30 Série : La loi de Los Angeles. 23.25 Magazine : Réussites. 0.00 Journal de minuit.

15.30 Feuilleton: Les aventures de Tom Sawver. 18.05 Jeu : Force clip. 17.05 Série :

L'homme de fer. 18.05 Variétés : Multitop. 18.35 Série : Campus show.

19.00 Série : Magnum. 19.54 Six minutes d'informations. 20.00 Série : Madama est servis.

20.30 Téléfilm : Pierrot mon ami. De François Leterrier, svec Jacques Dutrons, Anne Jousset. D'après Reymond Quenezu.

22.05 De la vague rose... au grand bleu :
Les années couleur.
Magazine présenté per Eric Poret.
23.00 Six minutes d'informations.

23.05 Megazine : Culture pub. 23.35 Variétés : Fréquenstar.

# LA SEPT

16.00 Méthode Victor : Anglais. 16.30 Documentaire Sur les pes de Monsieur Huiot. De Sophie Tatischeff. 17.30 Je me souviens des années 80.

17,35 Cinéma : Mon oncie. M E Film françois de Jacques Tati (1958). A Jacques Tati, Adrienne Serventie.

18.00 Court metrage. 19.30 Documentaire: Cana, une adolesc

De Nicole M. André.

20.00 Documentaire : Palettes. D'Alain Jaubert.
20.30 Je me souviens des années 80.

20.35 Téléfilm : L'argent (3º partis). De Jacques Routfio. 22.00 Magazine : Imagine.

22.30 Documentaire : It just happened.
De Gérard Paquet et Robert Kuperberg.
23.30 Je me souviens des années 80.
23.36 Dance : Cendrillon.
Ballet de Rudolf Noursey, musique de Prokofiev.

# FRANCE-CULTURE

20.30 Tire ta langue. 21.30 Correspondances. Des nouvelles de la

Belgique, de la Suisse et du Canada.

22.00 Communauté des radios publiques de

langue française. 22,40 Nuit magnétiques. Banieue chante.

# 0.05 Du jour au lendemain. 0.50 Musique : Code. Tchn-Tchin.

FRANCE-MUSIQUE 20.30 Concert (donné le 25 novembre Selle Esvesu) : Quinterna pour piano et cordes nº 2 en mi bémol mineur op. 26 de Dohnami ; Intermezzo pour piano en mi majeur op. 116 nº 4 de Brahma ; Romance sans paroles pour piano en fa dièse mineur de Mendelssohn : Quintette pour piano et cordes en ut mineur op. 32 de Vienne ; Arabesque pour piano en ut majeur op. 18 de Schumann ; Quintette pour piano en cordes en fa mineur op. 34, par le Fine Arts Quartet (Ralph Evans, Yefim Bosco, violons, Jery Horner, atto, Wolfgang Laufer, violoncelle), Serguei Edelman, Brighte Meyer et Robert McDonald, planos.

23.07 Jazz-club, Eric Lelann (trompette), L. Wins-

23.07 Jazz-club. Eric Lelann (trompette), L. Winsberg (batterie), E. M'Bappe (basse), A. M'Boup (bassernal.

# La Hongrie vend sa matière grise

Intéressé par la qualité des chercheurs hongrois, Paris cherche à améliorer ses échanges scientifiques avec Budapest. En attendant d'accroître ses relations commerciales.

BUDAPEST

de notre envoyée spéciale Quand, en 1987, M. Jacques

Quand, en 1987, M. Jacques Marionnet, producteur de fraises et d'asperges à Soings-en-Sologne, reçut la visite de Hongrois, il était à cent lieues de se douter que, deux ans plus tard, il deviendrait leur patron. Il fut formé « sur le tas » par son grand-père Alexandre et son père André. Sa société, de cent personnes, qui réalise un chiffre d'affaires de 35 millious de francs, est aussi l'un des plus gros réservoirs génétiques d'asperges, c'est-à-dire un endroit où se trouve rassemblé un très grand nombre de variétés. Ce qui intéressait particulièrement les visiteurs hongrois. Leur société, Meriklon, alors filiale de Rozmaring, une importante coo-Leur société, Merikion, alors filiale de Rozmaring, une importante coopérative hongroise spécialiste de la reproduction de végétaux in vitro, cherchait en effet des variétés d'asperges, une plante peu répandue en Hongrie.

De son côté, M. Jacques Marionnet avait bien créé, douze ans auparavant un laboratoire de culture in

ravant, un inhoratoire de culture in vitro, mais il ne réussissait pas à en maîtriser la technique. Or ce mode de culture permet de produire des plants dont le rendement, de 15 à 20 tonnes par hectare, est deux fois cuefciant à calul obtent de fecce. supérieur à celul obtenu de façon traditionnelle. La complémentarité entre les deux firmes était donc évi-dente. Un accord fut rapidement

Nous avons le sentiment pro-

fond que nous pouvons accroître nos relations techniques culturelles et industrielles de façon harmo-nieuse. C'est un ensemble de coo-

pérations qu'il faut construire avec

en ambition nouvelle. »
M. Hubert Curien, ministre de la recherche et de la technologie, a sinsi commenté, lors d'une visite de deux jours à Budapest, la signature, le 21 décembre, d'une déclaration d'intention portant sur

ration d'intention portant sur l'accentuation des coopérations

scientifiques et techniques entre la France et la Hongrie. Selon les

termes de cet accord, la coopéra-

tion devrait porter essentiellement sur les industries agroalimentaires

que et l'électronique, la chimie, l'énergie, la médecine et l'environ-

nement, les sciences sociales et

hampines Elle s'effectuerait par le

biais d'échanges de chercheurs et

de jumelages de laboratoires. En revanche, au souhait exprimé par

M. Frigyes Geleji, président de

— AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

**ASSOCIATIONS** 

SOCIÉTÉ POUR LA GESTION DE L'ÉPARGNE À COURT TERME DES ASSOCIATIONS

SICAV-ASSOCIATIONS

devient SICAV de CAPITALISATION

CIATIONS qui est une SICAV court terme adaptée aussi bien

à la gestion de trésorerie des personnes morales qu'à une

clientèle de particuliers, offre dorénavant à ses actionnaires la

possibilité de bénéficier des avantages de la capitalisation des

décidé de soumettre à une prochaine assemblée générale

extraordinaire des actionnaires un projet de modification des

statuts afin de permettre dès l'exercice dos le 29 décembre

1989 la capitalisation des revenus des titres de créances acquis

par la SICAV. Par ailleurs, le conseil d'administration a décidé

de comptabiliser, à partir du 1° octobre 1989, les titres de

créances détenus par la SICAV selon la règle du produit

une valorisation de son placement uniquement sous la forme

Siège social et bureaux:

5, avenue de l'Opéra, 75001 Paris - tél.: (1) 49.27.63.00

de plus-values.

Cette mesure permettra à chaque actionnaire d'obtenir

Lors de sa demière séance, le conseil d'administration a

Conformément à ses objectifs initioux, SICAV-ASSO-

conclu, et M. Jacques Marionnet remit ses meilleures variétés à Merikion, qui, au printemps sui-vant, devait hui livrer 500 000 à 1 million de plants, Hélas! il ne vit

« Nos partenaires hongrois « Nos partenaires hongrois connaissaient bien la technique, mais ils étaient incapables de produire. On a donc pris la direction de la société, puis, avec un associé parisien, j'ai racheté l'entreprise et ses brevets. » Merikion, qui employait hier sociante-dix, personnes dont trente à des tâches administratives en fait travailler. sonnes dont trente à des tâches administratives, en fait travailler aujourd'hui quatre-vingts dont soixante-dix à la production. Profitant des congés de maternité (trois ans en Hougrie, mais sans obligation de réembauche) et de retraites anticipées, il a modifié le personnel et les conditions de rémunération. Hier salariés, les employés sont aujourd'hui payés à la tâche en fonction de la qualité et de la quantité des plans produits. La rémunération, qui, pour les meilleurs, aurait été multipliée par deux, est néanmoins six fois inférieure à celle qui serait versée à des Français. Lorsque l'on sait que les coûts cais. Lorsque l'on sait que les coûts de main-d'œuvre représentent 60 % du prix de revient d'un plan fabriqué in vitro, on comprend tout l'intérêt de cette délocalisation

Autre PME, autre style.

M. Alain Nivot, vétérinaire, direc-teur technico-commercial de

l'Office national de développement

technique hongrois, que son pays participe à Eurêka et aux pro-

grammes européens comme BRITE on ESPRIT, le ministre, accompagné de M. Michel Carpen-tier, responsable de la DG 13 (Direction des télécommunica-

tions, des industries de l'innovation et de l'innovation) de la CEE et du programme ESPRIT, n'a pu donné

qu'une réponse mitigée.

A quaire semaines de la venue
de M. François Mitterrand à Budapest, M. Hubert Curien a ainsi
posé une première pierre pour améliorer les échanges commerciaux et
scientifiques avec la Hongrie. Les
chercheurs hongrois, aux qualités

tiers vers l'Allemagne on les Etats-Unis que vers la France. Une rai-

son parmi d'autres qui explique pourquoi la France ne détient actuellement que 2 % du marché

actuellement que 2 % du marché hongrois comre 13 % pour l'Alle-magne, 3,5 % pour l'Italie et 2,3 % pour les Etats-Ums.

qu'une réponse mitigée.

high tech

Paris essaye de rattraper son retard

France Embryon, a rencontré le Hongrois qui devait devenir son partenaire dans une ferme française alors qu'il était en train d'opérer. Sa société de six personnes, basée à Saint-Etlenne et à Geaune, dans le sud-ouest de la France, est le leader envenient de la transplandans le sud-ouest de la France, est le leader européen de la transplan-tation d'embryons de vaches et de pouliches. La technique intéresse les Hongrois : pour la mettre en pratique avec leurs propres bêtes mais aussi pour « fabriquer » des trotteurs français à partir d'embryons transportés convelés à d'embryons transportés congelés à -196 °C.

Phust que de reprendre ou de créer une société en Hongrie, M. Alain Nivot a préféré jouer la prudence. Il vient de signer un accord de transfert de technologie avec une école vétérinaire et des haras hongrois. Des vétérinaires de haras hongrois. Des vétérinaires de ce pays viendront en stage à Geaune pour apprendre la techni-que. Dans un deuxième temps, il pourrait leur vendre du matériel et éventuellement, dans une troisième étape, rapatrier de Hongrie des embryons qui auront été fabriqués à moindre coût, profitant du faible prix de la main-d'œuvre.

Ces deux exemples sont assez typiques des possibilités qui s'offrent en Hongrie aux entreprises européannes de toute taille. Qu'il s'agisse de grands groupes (sociétés mixtes créées par RhônePoulenc et Saint-Gobain par exemple, contrat conclu par Thomson pour la construction d'un studio de télévision à Budapest, négociations en cours par Matra, dont le VAL pourrait équiper le métro de Budapest, par EDF pour une centrale nucléaire, par Alcatel dans les télécommunications, etc.) ou de PME. Ces deux exemples sont assez

Modèle occidental

En changeant de régime, les Hongrois se retrouvent dans une situation économique très délicate. Les entreprises, hier protégées par l'Etat, doivent affronter la concurrence propre à une économie de marche alors que leurs échanges avec l'URSS sont en déclin. Le chômage, qui touche actuellement vingt mille personnes (pour une population de dix millions d'habi-tants), s'accroît rapidement. Le taux d'inflation a atteint 15,7 % en sque le double de ce qu'il était en 1987. Il leur faut se réorganiser et trouver de nonveaux débouchés. Ils sont donc avides de connaissances, dans le domaine technique mais aussi dans celui de la finance ou du management. Qu'il s'agisse d'entreprises privées (comme Meriklon) ou publiques,

M. Heari Guillaume, directeur général de l'ANVAR, qui accom-pagnait M. Hubert Curien en Hon-grie, fut ainsi mitraillé de questions de la part des responsables de la politique de recherche en Hongrie.

Les dépenses de recherche et développement – 32 milliards de forints (3,2 milliards de francs environ), soit 2,6 % du PNB honenviron), soit 2,6 % du PNB hongrois — sont actuellement financées à hauteur de 80 % par les entreprises on les coopératives. Le tiers de cette somme provient d'un fonds géré par un organisme d'Etat, l'Office national de développement technique (OMFB), constitué en prélevant sur les entreprises 4,5 % de leur bénétice imposable. Entre les tenants d'un libéralisme à outrance, qui préconisent la lisme à outrance, qui préconisent la suppression pure et simple de tout organisme d'Etat pour gérer la recherche, et les partisans d'un transfert des fonctions de l'OMFB à un ministère de la recherche (à créer), les responsables hongrois sont donc avides de modèles occi-

En quête de conseils, ils ont aussi en quete de conseils, ils out aussi de la matière grise à revendre. D'autant plus que les laboratoires de recherche d'État doivent égale-ment se vendre à l'extérieur pour trouver des financaments. Et s pos-sible vers des pays à destis forte pour s'acheter produits et équipe-ments. Dans les biotechnologies, comme le montrem les exemples comme le montrent les exemples cités plus haut, mais aussi en physi-que, en chimie ou en informatique.

Le pays compte actuellement quatorze instituts de recherche et eux mille sociétés d'informatique. deux mille societes d'informatique.

Maigré un équipement des plus limités (le pare d'ordinateurs n'est que de trois cent mille machines, des PC essentiellement) par manque de moyens financiers mais aussi à cansa de la réglementation du COCOM, les entreprises hongroises ont néanmoins exporté pour 120 millions de francs de logiciels environ en 1988, vers des pays occienviron en 1988, vers des pays occi-dentaux. Plus de la moitié provient de contrats de sous-traitance passés par des sociétés occidentales, qui tirent ainsi partie d'une mais-d'œnvre qualifiée et à bon marché.

Si les accords se multiplient depuis quelques mois, seniement vingt-cinq sociétés mixtes ont été créées en Hongrie par des entre-prises françaises. Il est vrai que ces accords ne sont pas sans risques dans ce pays en pleine instabilité politique et où la propriété est encore mal définie. L'élection du nouveau Parlement, qui devrait avoir lieu le 25 mars prochain, pourrait permettre de clarifier la situation.

**ANNIE KAHN** 

# Des coopératives laitières de l'Ain signent des accords avec une chaîne de magasins polonaise

laitières du département de l'Ain (1) vient de signer plusieurs accords avec la chaîne de magasins poionais SPOEN pour organiser la fabrication et la distribution de produits agroalimentaires (lait, viande, pain), dans la région de Torun.

**BOURG-EN-BRESSE** 

de notre correspondant

Dénommée « Bresse up », la nouvelle société contrôle six magasins et trois usines. Elle envisage d'ouvrir un supermarché, le 23 mars 1990, à Torun, avec l'objectif immédiat de multiplier les références de produits de consommation courante à des prix compatibles avec le niveau de vie des familles polonaises.

Ce système de coopération, qui se veut exemplaire, a pour objectif essentiel de servir les intérêts des consommateurs polonais en démontrant, très vite, la possibilité de mettre sur pied un embryon de filière de production et de distribution de produits agroalimentaires de qualité, non subventionnés et à des prix raisonnables. Le groupe français qui sonhaite que son système de coopération fasse boule de neige envisage à terme d'étendre ses différents domaines d'intervention et de trouver d'autres partenaires, français en particulier, pour organiser ce que M. Bernard Derrien, directeur de la fromagerie de

Un groupe de coopératives Servas et animateur principal du groupe, appelle des « ateliers

> Selon M. Derrien, le financement de ces unités industrielles et commerciales pourrait être assuré par des prêts réduits à long terme et non des subventions, en vue de court-circuiter le système actuel de distribution polonais aux mains de la Nomenklatura et d'en rendre la maîtrise aux seuls consommateurs de la région concernée. « En aucun cas, il ne s'agit, pour nous, de reprendre des outils de production, bien que nous sovons sollicités ». précise M. Derrien. « Nous voulons démontrer que les Polonals peuvent s'en sortir en faisant autrement. Il est aussi facile, par exemple, de mettre en vente, au même prix, un bon chausson aux pommes qu'un mauvais. »

Le groupe français à pu nover ses contacts en Pologne par l'inter-médiaire du syndicat CFDT de l'Ain et de Solidarnosc. Les techniciens français interviennent dans le cadre d'une mission technique de conseil en fabrication, organisation et gestion des organismes qu'ils mettent en place. Le cost de cette intervention est, pour l'instant, entièrement supporté par les entreprises de l'Aitt.

**LAURENT GUIGON** 

(1) Les coopératives de Servas (Bresse Blev), Grièges, Bourg-en-Bresse (Dicopiait) et Saint-Trivier-

# Le flot de réfugiés pose de sérieux problèmes à la RFA

Alors on 11 manque 600 000 logements, les Allemands de l'Est continuent d'arriver au rythme de 2 000 par jour

FRANCFORT

correspondance

Certaines grandes villes ouest-Certaines grandes villes ouestallemandes comme Hambourg,
Brême ou Franciort, ainsi que la
plupart des grands centres industriels au sud du pays, sont déjà à
cours de capacités pour accueillir
les nouveaux venus. La plupart
sont logés temporairement dans des
casernes ou des établissements scolaires sitnés à la périphérie des laires situés à la périphérie des grandes villes et le ressentiment dans la population locale ne cesse de s'accroître au fur et à mesure que les logements se font de plus en plus rares.

A Berlin-Ouest, où 700 réfugiés continuent d'affluer chaque jour, les abris publics sont plein à ras bord. Les autorités de la ville out annoncé le 28 novembre qu'elles n'accepteraient plus de réfugiés à moins qu'un membre de leur famille, déjà installé à l'Ouest, puisse garantir le gîte et le couvert. Les autres seront automatiquement transférés dans d'autres centres d'accueil dans le reste du pays.

Malgré cette limitation, le flot de réfugiés qui avait quelque peu diminué en novembre après l'ouverture du mur a recommencé à augmenter depuis trois semaines en raison des incertitudes qui pèsent sur l'avenir politique de la RDA. Selon les dernières statistiques officielles, quelque 11 625 réfugiés est-allemands sont passés à l'Opest dans la première semaine de décembre ce qui porte leur total depuis le début de l'année à 312 000. Pour faire face à cet exode, le ministre de la défense, M. Gerhard Stoltenberg, a annoncé vendredi 8 décembre que 7 500 lits allalent être aussitôt libérés dans les casernes à Hambourg, Lübeck et Karlsrube. Au total, 30 000 places supplémen-taires pour accueillir les nouveaux venus devraient être aména d'ici à la fin de l'année grâce à des initiatives locales.

dans le bâtiment

Le gouvernement de Bonn, qui doit faire face à des élections rales dans un an, a annoncé début novembre un programme ambitieux pour lutter contre la pénurie de logements en acceptant de débourser 4,4 milliards de deuts chemarks sur quatre ans pour la construction de logements sociaux. Le porte-parole de la fraction CDU/CSU au Parlement pour les questions de logements, M. Dietmar Kansy, n'a pas exclu par ailleurs une rallonge budgétaire de 1 milliard de deutschemarks à l'automne prochain - soit deux mois avant les élections - dont le financement sera également assuré pour moitié par les Lander.

Ce programme, qui devrait per-

l'année prochaine de logements sociaux, se heurte toutefois à de nombreuses critiques. Le présid du nouveau syndicat des syndics ouest-allemands (GdW - Gesamtverband der Wohnungswirtschaft). M. Jurgen Steinert, qui représente 1 800 associations en RFA, estime, par exemple, que la pénurie de logements n'est pas seulement le fait de la récente vague d'émigra-tion des *Ubersiedler* (Allemands de RDA) et des *Ausiedler* (Alle-mands des autres pays de l'Est). Selon lui, il manque actuellement plus de 600 000 logements en République l'édérale en raison des changements dans le mode de vie et le niveau des revenus de la population. A court terme, il sera donc

très difficile de résorber les goulets

Du côté de l'industrie du bâtiment, on est toutefois un peu plus
optimiste. Le président du syndicat
des constructeurs allemands (ZDB
Zentraiverband des Deutschen Baugewerbes). M. Fritz Eichbauer, a estimé qu'au total 280 000 pouveaux logements pourraient être mis en chantier en 1990 à condition que la pénurie chronique de main-d'œuvre puisse être résorbée. Le départ à la retraite chaque année d'environ trente mille personnes dans l'ensemble de la branche, qui ne peuvent être que partiellement remplacées, pèse lourdement sur la stracture des salaires et pourrait se traduire par nne inflation de 5 % — soit bean-coup plus que les 3 % prévus pour l'ensemble de l'économie — dans le itiment en 1990.

A moyen et à jong terme, l'arrivée massive d'une main-d'œuvre jeune et qualifiée en provenance des pays de l'Est doit toutefois permettre de résorber les effets négatifs du vieillissement de la population onest-allemande. La demande intérieure, restée très molle jusqu'à présent devrait évalement être sie présent, devrait également être sti-mulée, particulièrement en ce qui concerne les biens de consomma-

Sur le front du chômage, toute-fois, les pronostics à court terme restent pessimistes malgré un nom-bre record de créations d'emploi en novembre. Selon l'office du travail de Nüremberg, le nombre de chômeurs a augmenté de 4 % en novembre par rapport à octobre pour atteindre 1,950 millions de sans emploi soit 6,8 % de la popula-tion active. Avec plus de 700 000 nonveaux arrivants depuis le début de l'année en provenance de l'est, ce manyais résultat n'est de l'est, ce manvais resultat n'est pas surprenant. Une autre raison concerne les difficultés d'insertion des Aniedlers, dont la plus grande partie ne parle pas l'allemand. Ainsi 41 600 Ubersiedlers ont trouvé un emploi en novembre contre 27 400 Auledlers. Au total contre 27 400 Auledlers. Au total 120 000 réfegiés en provenance des pays de l'Est sont à la recherche d'un emploi avec des différences significatives toutefois entre les deux catégories puisque 50 % des Auledlers sont au chômage contre 10 % pour les liberstellers dont la 30 % pour les Ubersiediers

majorité est arrivé, en RFA depuis la fin août. CH. HOLZBAUER-MADISON

D Baisse du chômage en Europe, an mois d'octobre. - Avec 14,1 millions de demandeurs d'emploi en septembre, le chômage dans les douze pays de la Commu-nauté a baissé de 0,7 % par rapport au mois précédent et de 7,4 % en un an, en données brutes. Pour octobre cette fois, le taux de chômage, comparé à la population active, est estimé à 9,1 %. Le chômage a diminué dans tous les pays, à l'exception du Danemark et du Luxembourg. En raison de la méthode utilisée par les Pays-Bas pour collationner leurs statistiques, les chiffres sont connus avec un mois de retard pour l'ensemble de LA CEE.

En données corrigées des variations saisonnières et selon des estimations normalisées afin de permettre les comparaisons internationales, le classement par pays s'établit comme suit (sans tenir compte de la Grèce, dons les données ne sont pas fournies) : Espagne et Irlande, 16,9 %; Italie, 10,8 %; France, 10 %; Pays-Bas, 9,9 %; Belgique, 9,4 %; Danemark, 7,4 %; Grande-Bretagne, 6,2 %; Portugal et RFA, 5,6 % Luxembourg, 2,2 %.

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS ----

# COFR4COMI

Les assemblées générales de COFRACOMI et de SICOMELEC qui se sont tenues le vendredi 22 décembre 1989, sous les présidences respectives de MM. Roland Van Moere et Claude Hauville, ont approuvé la fusion-absorption de la société SICOMELEC, SICOMI du groupe THOMSON, par COFRACOMI

An terme de cette opération, COFRACOMI, au capital de 572 MF, se trouve maintenant dotée de 680 MF de fonds propres et le total de ses cagagements s'élève à 1 500 MF dont 200 MF investis en patrimoine et 1 300 MF ont été consentis en crédit-bail immobilier.

Le capital de COFRACOMI est réparti entre le GROUPEMENT FONCIER FRANÇAIS (25,5 %), le groupe THOMSON (25,5 %), les 49 % restant étant détenus par vingt investisseurs institutionnels, compagnies d'assurances, caisses de retraite, actionnaires d'origine de COFRA-COMIL

COFRACOMI se situe ainsi aux premiers rangs des SICOMI indé-

les SICAV de n

人名英格兰

- 1 184

TELESCORES, PERSON DE

the gar start in the second in

come in Substitute of the Control of

---

es adjustes by the

a star figures consistent de

the property and

- THE WORLD

rights de plant transpoint de

Rien ne se perd

Carrie Eur

A DE CONSTRUCTOR

性更加缺

. . 本 級性心

40.65

マール 海外の

्यक्षा व्यक्त I WHAT THE ME Care Han is 1874 - 18<sup>th</sup> 198 To getting the The state of the second THE PERSON The same of the same of the And the state of the state of with the state of 三大 医缺蚀

and without the

A DESCRIPTION OF METALS 

TERR.

-

Party Bill o his day is necessary.

# **AFFAIRES**

CAPITAL ET INTÉRÊT

# Les SICAV de moins-value dans le collimateur

Un amendement à la loi de finances 1990 voté dans la nuit du 14 au 15 décembre a mis fin brutalement à une source d'évasion fiscale que les gestionnaires de fonds communs de placement exploitaient depuis deux ans. Une vive emotion regne dans les milieux financiers à cause de la nature rétroactive de cet amendement.

Les gérants de SICAV et fonds Les gérants de SICAV et 10nds communs de placement passent jeur temps à exploîter les failles de la fiscalité. Mais quand l'hémorragie est trop forte, le ministère de l'économie et des finances s'émeut et comble le déficit. Chaque année, les uns et les autres jouent ainsi à cache-cache, l'imagination des premiers n'étant jamais prise en défaut par la rigueur des seconds. Dans la nuit du 14 au 15 décembre, na amendement à la loi de finances 1990, rétroactive au 1= janvier 1989, a mis fin à un système d'éva-sion fiscale trop favorable aux particuliers disposant de gros patri-nomes de valeurs immobilières. Ce nomes de valeurs miniounières. Ce n'est pas tant le principe de la réroactivité qui fait aujourd'hui le désespoir des milieux financiers. Car le ministère des finances en a déjà usé dans le passé. Mais, cette loisci, non seulement le trou a été houché mais les banquiers accusent l'Etat de tripler ou quadrupler

Le processus comme toujours était fort complexe. Il est né au

moment où l'Etat a remboursé le fameux emprunt Giscard, connu des spécialistes sous le nom de 7 % 1973. On s'en souvient peut-être, l'Etat a dû rembourser en 1988 une somme qui avoisinait les 60 milliards de francs. Grâce à une gestion astucieuse, le budget de l'Etat n'a pas en trop à souffrir, mais l'escarcelle de certaines institutions et celle de certains particuliers se sont alors prodigicusement gon-

Un seul problème : les déten-teurs d'emprunt Giscard devaient éviter de payer des impôts propor-tionnels aux plus-values réalisées. Celui qui attendait simplement le remboursement était automatique-ment taxé 42 %. Il fallait donc ment taxe a 42 %. It ianate conctrouver un moyen pour ne payer que la fiscalité minimum : soit 15 %. C'est là qu'un système ingénieux a été mis au point. Profitant du fait que les primes de remboursement (différence entre le prix d'émission d'un emprunt et sa d'émission d'un emprunt et sa valeur de remboursement) des emprunts émis avant 1985 étaient exonérées de l'impôt sur le revenu si elles étaient distribuées, les ges-tionnaires de fonds communs de placement ont mis au point un dou-ble système. Peu avant la date de remboursement de l'emprunt Gis-card, certaines institutions et bon nombre de riches particuliers ont vendu leurs titres à des fonds communs de placement créés pour l'occasion. La plus-value réalisée n'était plus alors taxée qu'à 15 %. Simultanément, ces mêmes parti-culiers ont souscrit les parts de ces fonds communs de placement.

Quand ce fonds se faisait rem-bourser lui-même un peu plus tard par l'Etat, la seconde étape commençait. Le gérant du FCP distri-buait alors aux souscripteurs la prime de remboursement, ce qui en faisait un revenu libre d'impôta. Parallèlement, le fonds commun de placement ainsi appanyri voyait sa valeur chuter vertigineusement. D'où une moins-value qui venzit alors en déduction des plus-values réalisées ailleurs. Autrement dit, après avoir encaissé des primes importantes, un particulier pouvait également déduire des pertes fictives de ses revenus annexes.

de l'imagination financière Ce dispositif expérimenté avec l'emprunt Giscard a été reconduit avec l'emprunt de la Caisse nationale de l'énergie (CNE). Et c'est là que le service de la législation fiscale de la rue de Bercy a un peubrutalement réagi. Par un amendement rétroactif sur 1989, les pouvoirs emblies ont d'abord prévu de ment rétroactif sur 1989, les pou-voirs publics ont d'abord prévu de taxer au titre de l'impôt sur le revenu les primes de rembourse-ment supérieures à 10 % des primes versées par les OPCVM. Autrement dit, les particuliers qui profitaient en toute légalité de cette faille de la législation allaient désormais être taxés au niveau de leur tranche d'imposition naturelle. leur tranche d'imposition naturelle, c'est-à-dire la plus élevée : 56,8 %. D'où un émoi certain dans le Landerneau financier. Car l'État ne se comentait pas de boucher la faille, il l'ambiétéis. il l'exploitait à son avantage. An

lieu d'éviter de perdre environ l milliard de francs, le dispositif lui permettait d'en gagner 3 ou 4. Et les banquiers de s'insurger contre le caractère peu élégant du pro-cédé. Le problème, c'est la rétroactivité tardive. Les particu-liers sont venus souscrire des parts de fonds communs présentés comme exonérés, ils pensalent effacer leurs plus-values imposées à 17 %, et brusquement ils se retrouvent taxés à 56,8 %. Ce n'est pas de jeu. » Lors de son point de presse hebdomadaire, jeudi 21 décembre, le ministre de l'économie et des finances s'est rendu à ces arguments, non sans préciser préalablement que « l'imagination financière, à encourager, avait pour limite la moralité fiscale ». Les particuliers, a-t-il reconnu, « auraient pu prendre en compte le prélèvement forfaitaire (NDLR : c'est-à-dire opter pour la taxation à 27 % appliquée aux revenus d'obligations en 1989) s'ils avaient eu connaissance du projet de suppres-sion des SICAV de moins-value.

Les banquiers crient mais ils sont quand même gênés, explique-t-on rue de Bercy, ils savent très

bien que ce produit est un peu limite. Aujourd'hul, ils sont prêts

à accepter la rétroactivité mais

nous demandent de ne pas taper trop fort. • Le service de la législa-

tion fiscale est donc en train de corriger le tir et planche sur un moyen

de taxer les fameuses primes à 27 %. YVES MAMOU

#### **BIBLIOGRAPHIE**

« Marchés financiers, gestion de portefeuille et des risques », de Bertrand Jacquillat et Bruno Solnik

# Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se conserve

7. RUE DES ITALIENS.

75427 PARIS CEDEX 09

**ABONNEMENTS** 

BENELUX

399 F

762 F

1 389 F

ÉTRANGER: par voic aérienne tarif sur demande. Pour vous abonner, RENVOYER CE BULLETIN accompagné de votre

règlement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL : 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

demande deux semaines avant leur départ. Joindre la dernière of à toute correspondance. PORT PAYE : PARIS RP

Prénom

Code postal:

Pays

PORTAGE: pour tous renseignement Tél: 05-04-03-21 (maméro vert)

BULLETIN D'ABONNEMENT

DURÉE CHOISIE

6 mois 🗆

Veutilles avoir l'obligeance d'écrire tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

BP 507 09 75422 PARIS CEDEX 09 Tel.: (1) 42-47-98-72

te sur les microfilms et index du Monde au (1) 42-47-99-61

par Michel Pebereau

Les marchés financiers sont à la mode. La déréglementation leur a donné une dimension nouvelle, dans tous les pays industrialisés. L'ouverture des frontières a élargi leur horizon. Le rétablissement de la sinuation financière des entreprises et la reprise économique ont permis un essor exceptionnel des marchés d'actions depuis le début des années 80, cependant que le maintien de taux d'intérêt réels positifs, à des niveaux sans précétenait le marché des oblientions. Le succès des valeurs pobilières est tel que la création de Bourses figure au premier rang des réformes envisagées dans plusieurs des pays de l'Est, dans leur converson à l'économie de marché.

Pourtant, le krach d'octobre 1989 sont venus rappeler que les husses des cours ne sont pas éter-nelles, et qu'en économie de mar-ché le risque est toujours la contrepartie du rendement. L'ayant un pen trop oublié dans l'euphorie

Edité par la SARL le Monde

Durée de la société :

cent ans à compter du 10 décembre 1944.

Capital social:

620 000 F

Société civile «Les Rédacteurs du Monde»,

Société anonyme des lecteurs du Monde,

Le Monde-Entreprises,

MM. André Fontaine, gérant, et Hubert Beuvo-Méry, fondateur.

TÉLÉMATIQUE

Composes 36-15 - Tapes LEMONDE

ou 38-15 - Tapez LM

5, me de Memitemay, 75007 PARIS Til: (1) 45-55-91-82 on 45-55-91-71

Telex MONDPUB 206 136 F

du « Monde » 12, s. M. Granbourg 94852 IVRY

are associés de la société :

Ette Parkin.

1.5

. . . v =: : : ia

d'une observation sans complaisance des réalités du marché et de la gestion des porteseuilles. Deux idées essentielles se dégagent de leur remarquable ouvrage : les grands marchés financiers sont de plus en plus efficients; et sur un marché efficient les performances de gestion sont étroitement dépen-

dantes des risques. Les marchés sont de plus en plus efficients. Toutes les informations disponibles sur les valeurs mobilières, l'offre et la demande de titres de toute nature, l'économie

Reproduction interdite de tout article, sauf accord avec l'administration

365 F

729 F

1 360 F

Le Monde

TARIF

3 mols . . . . . .

6 mais .....

1 88 .....

3 mois

Nom: -

Adresse : -

Localité : -

boursière qui a prévalu de 1983 à 1987, certains opérateurs, certains épargnants en ont conclu un peu vite que les marchés étaient imprévisibles et irrationnels. Après avoir adoré les placements boursiers comme une source intarrisable de plus-values, ils sont tentés de les brûler comme des succédanés de Loto.

L'une des grandes vertus de l'œuvre de Bertrand Jacquillat et de l'œuvre de Bertrand Jacquillat et de l'œuvre de Bertrand Jacquillat et de l'ordre dans les idées, à partir d'une analyse scientifique rigoureuse et d'une observation sans complaiconstat est étayé par une analyse théorique solide, mais aussi par des tests statistiques et des études de performances de fonds d'investisse-ment. Il constitue une incitation à la modestie pour les professionnels, et à la réflexion pour les épar-

> tion active du portefeuille est impossible. Mais elle s'accompagne de risques. La gestion active implique des choix au niveau de la répartition des fonds entre grandes monnaies et marchés financiers.

> > umission paritaire des journ et publications, n° 57 437 ISSN : 0395 - 2037

STIESSE

504 F

972 F

1 200 F

AUTRES PAYS

700 F

1 400 F

2 650 F

1 an

puis, pour chacune d'elles et cha-cun d'eux, entre actions, obliga-tions et bons du Trésor, enfin entre différents secteurs d'activité, et entre différentes sociétés.

Ces choix sont indissociables du risque. Le risque d'un investisse-ment, c'est la probabilité de ne pas réaliser la rentabilité espérée. Ce risque, la théorie moderne des mar-chés financiers permet de le mesurer. Elle le décompose en un risque de marché, commun à toutes les valeurs dans un espace national, et un risque spécifique à chaque valeur, lié au secteur d'activité de l'entreprise concernée, à la qualité de sa gestion, à l'ampleur de la peut être maîtrisé par une bonne diversification du portefeuille, le premier ne peut être éliminé. Tout au plus le gestionnaire peut-il le réduire ou l'amplifier par une composition du portefeuille plus défen-sive ou plus agressive : mais en réduisant les risques de perte, il diminue les possibilités de gain, et en angmentant celles-ci, il accroît sensiblement ceux-là. Professionnels et épargnants ne devraient jamais oublier que la recherche de performances a pour contrepartie la montée des risques en cas d'acci-dent de marché. Si les nouveaux instruments financiers offrent de multiples movens de prendre on de couvrir des risques, ils ne modifient en rien ce théorème fondamental.

On l'a compris, l'ouvrage de Ber-trand Jacquillat et Bruno Solnik est sans concession. Enseignants, étudiants, professionnels et épargnants y trouveront une analyse très complète des marchés financiers, une description précise et accessible de l'arsenal des nouveaux instruments mis en place depuis les débuts des années 80 (futures options, swaps et autres caps et floors). Mais ils y découvriront surtout une application rigou-reuse à la science financière d'une des grandes lois de la science physique : rien ne se perd, rien ne se crée, tout se conserve. Une loi qui devrait inciter chacun à l'humilité et à la prudence.

► Michel Pebereau est président du CCF.

 ► « Marchés financiers, gestion de portefeuille et des risques, per Bertrand Jacquillet et Bruno Solnik. Editions Dunod, 413 pages.

Le Monde **PUBLICITÉ** 

45-55-91-82, peste 4330

FINANCIÈRE

**ACTIVITÉ DU GROUPE** AU COURS DES TROIS PREMIERS TRIMESTRES DE 1989 Chiffre d'affaires consolidé par secteur (en milliarde de francs belges)

and the second of the second o

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

|                                                                                                               | 1988  | 1989 | Variations |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|
| Socteur ferroviaire Secteur du tourisme Socteur de l'hôtellerie Socteur de la restauration Activités diverses | 8,2 % | 8,6  | + 4,9 %    |
|                                                                                                               | 11,2  | 12,6 | + 12,5 %   |
|                                                                                                               | 9,2   | 10,1 | + 9,8 %    |
|                                                                                                               | 24,4  | 27,4 | + 12,3 %   |
|                                                                                                               | 3,3   | 3,6  | + 9,1 %    |
| Sous-total                                                                                                    | 56,3  | 62.3 | + 10,7 %   |
|                                                                                                               | 2,4   | 7,3  | N.S.       |
| Total                                                                                                         | 58,7  | 69,6 | + 18,6 %   |

L'augmentation du chiffre d'affaires du groupe, hors location de voitures, pro-presse de 10,7 % par rapport à l'année précédente.

La progression du chiffre d'affaires dans le secteur de la location de voitures n'est pas comparable d'une année sur l'autre, le chiffre d'affaires 1988 n'emegis-trant que notre part dans le chiffre d'affaires EUROPCAR du 15 mai au 30 sep-tembre, alors qu'en 1989 l'activité résulant de la fusion EUROPCAR-INTERRENT est enregistrée à partir du 1\* janvier.

L'ensemble des activités progresse de manière satisfaisante dans une conjone-ure favorable, particulièrement en tourisme et en hôtellerie.

Malgré une augmentation sensible des résultats dans ces deux secteurs, le résultat global net courant du groupe pour 1989 ne sera vraisemblablement pas en augmentation car les résultats de la location de voitures sont en retrait important par rapport aux prévisions, du fait de la hausse importante des taux d'intérêt et d'une conjoncture particulièrement défavorable en Grande-Bretagne.

les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ont pris une participation de 48 % dans la M.A.A. Assicurazioni Auto e Rischi Diversi SPA.

#### LA BANQUE D'ARBITRAGE ET DE CRÉDIT

était le conseiller des actionnaires de la compagnie d'assurances italienne dans cette opération.



BANQUE D'ARBITRAGE ET DE CRÉDIT

21, avenue George V - 75008 PARIS

LBI Livret BOURSE INVESTISSEMENTS

SICAV

# EN 1990 INVESTISSEZ DANS LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES FRANCAISES

L'objectif de Livret BOURSE INVESTISSEMENTS est d'investir dans les meilleures entreprises françaises afin de vous faire bénéficier de leur dynamisme. Cette politique a ainsi permis à votre Sicav de réaliser depuis cinq ans un gain annualisé de 16,82 %.

Pour l'année 1989, Livret BOURSE INVESTISSE-MENTS affiche déjà une performance de 17,42%. (Performances coupon net réinvesti arrêtées au 30/11/89).

Les perspectives de rentabilité des entreprises françaises offrent pour 1990 de bonnes opportunités sur le marché de Paris dont vous pouvez profiter grâce à la Sicav Livret BOURSE INVESTISSEMENTS.

LBI Livret BOURSE INVESTISSEMENTS Société d'Investissement à Capital Variable Groupe Caisse des dépôts et consignations

Où souscrire? A la Caisse d'Épargne Ecureuil, à la Poste, au Trésor Public

# INDUSTRIE

Un investissement de cinq milliards de francs

# Pose de la première pierre de l'usine Pechiney à Dunkerque

de notre correspondant

La pose de la première pierre ou plus exactement la première coulée de béton — de l'aluminerie coulée de béton — de l'aluminerie Pechiney de Dunkerque a eu lieu samedi 23 décembre. La manifestation, qui est intervenue un an après l'annonce officielle du projet, a mobilisé deux ministres, MM. Delebarre, ministre de l'équipement et des transports, maire de la ville, et Chérèque, ministre de l'aménagement du territoire, aux côtés de M. Gandois, PDG de Pechiney.

reunney.
Présentée par M. Gandois comme « le modèle de l'usine du vingt et unième siècle », l'unité sera implantée sur la zone industrielle et portuaire de Dunkerque, à proximité de la centrale nucléaire de Gravelines. Non seulement EDF fournira l'aluminerie en con-EDF fournira l'aluminerie en con-rant à bas prix — ce qui a suscité un moment les foudres de Bruxelles — mais l'entreprise natio-nale sera également associée (à 49 %) à Pechiney au sein d'une société d'exploitation pour financer le fonds de roulement (500 millions de francs).

Autre innovation : l'électrolyse de l'alumine s'effectuera dans une série de deux cent soixante-quatre cuves parcourues par un courant continu de 300 000 ampères.

Mise en service fin 1991, l'usine atteindra sa vitesse de croisière à la mi-1992. L'unité – dont l'investissement représentera quelque mil-liards de francs – produira alors 215 000 tonnes d'aluminium et aura créé deux mille emplois

Cette unité innovera également dans l'organisation du travail, sur le plan de la formation des hommes et de l'autonomie des équipes. La pose de la première pierre a été l'occasion de la signature d'une convention entre l'Etat et Pechiney. Les deux partenaires prennent des engagements communs dans la formation et le recrutement et aussi dans le développement économique local, notamment pour les marchés de sous-traitance.

« Cette convention, a souligné M. Chérèque, permettra de déve-lopper une méthodologie de ges-tion de grands projets indus-triels. » C'est l'Ecole des mines de Paris (centre de projets et de pro-duits nouveaux), en liaison avec la direction régionale de l'industrie et de la recherche, qui assurera le suivi de l'opération

**GUY LEVIFVE** 

Pechiney-Noguères. — Dans un entretien au journal les Echos du 26 décembre, M. Jean Gandois, PDG de Pechiney, annonce qu'il a refusé la proposition de rachat des bâtiments et installations de l'usine de Noguères par l'américain Mans. de Noguères par l'américain Marc Rich, un spécialiste du commerce des métaux basé en Suisse. « Je lui ai répondu par la négative, esti-mant que ce projet n'était pas via-ble, qu'il faisait courir au personnel que nous nous sommes engagés à reclasser et à la région dans laquelle nous créerons des emplois, des risques certains et excessifs », déclare M. Gandois.

#### TRANSPORT

France en 1989. — An cours d'un comité central d'entreprise réuni jeudi 21 décembre, la direction et les syndicats d'Air France se sont mis d'accord sur un noveau mode de calcul de l'intéressement pour l'année 1989 afin de tenir compte de la baisse des bénéfices de la compagnie cette année. La prime d'intéressement devrait être compagnie cette année. niteressement deviait etre com-prise entre 1 200 et 2 100 france par salarié, contre 2 900 à 6 500 francs l'année précédente, et l'enveloppe globale s'élèverait à 50 millions de francs coutre 120 millions. Le maintien du sys-tème antérieur n'anrait permis d'y consacrer qu'une somme beaucoup plus réduite. En effet, selon les syn-dicats le bénéfice net de la compadicats le bénéfice net de la compa-gnie avoisinerait les 600 millions de francs en 1989 contre 1 200 millions en 1988.

D American Airlines rachète des lignes aériennes. - American Air-lines a racheté la semaine dernière pour 349 millions de dollars (2,04 milliards de francs) les lignes aériennes assurées par Eas-tern Airlines en Amérique centrale et en Amérique du Sud, et pour

195 millions de dollars (1,14 mil-195 millions de dollars (1.14 milliard de francs) la ligne Chicago-Londres de TWA. American Airlines, qui dessert déjà la zone caraïbe et sept pays en Europe, a l'étranger, notamment vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande. M. Robert Crandall, président d'American Airlines, a indiqué qu'il attendait aussi du développement extérieur des retombées sur ment extérieur des retombées sur le trafic intérieur de la compagnie. le trafic intérieur de la compagnie.

Ci Air Canada vend une partie de ses actions dans Guiness Peat. — Air Canada vient de vendre pour 212 millions de dollars (environ 1 240 millions de francs) 5,4 % du capital de Guiness Peat Aviation (GPA), la première compagnie mondiale de location d'avions, dont monaise de location à avois, dont elle détenait 14,7 %. Les acquéreurs sont des investisseurs institutionnels canadiens, irlandais, japonais et américains. La compagnie aérieune canadienne, récemment privatisée, a amoncé son intention de ramener sa participation dans GPA à 7,5 % et d'utiliser le produit des ventes pour réduire son endet-tement et financer l'acquisition de nouveaux appareils.

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS -



SCICIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE

## VALREAL devient SICAV de CAPITALISATION

Conformément à ses objectifs initiaux, VALREAL qui est une SICAV court terme adaptée aussi bien à la gestion de trésorerie des personnes morales qu'à une clientèle de particuliers, offre dorénavant à ses actionnaires la possibilité de bénéficier des avantages de la capitalisation des revenus.

Lors de sa dernière séance, le conseil d'administration a décide de soumettre à une prochaine assemblée générale extraordinaire des actionnaires un projet de modification des statuts afin de permettre dès l'exercice dos le 29 décembre 1989 la capitalisation des revenus des titres de créances acquis par la SICAV. Par ailleurs, le conseil d'administration a décidé de comptabiliser, à partir du 1<sup>er</sup> actobre 1989, les titres de créances détenus par la SICAV selon la règle du produit encoissé.

Cette mesure permettra à chaque actionnaire d'obtenir une valorisation de ses placements uniquement sous la forme de plus-values.

Siège social et bureaux: 5, avenue de l'Opéra, 75001 Paris - tél. : (1) 49.27.63.00

# MARCHÉS FINANCIERS

**BILAN HEBDOMADAIRE** 

DE LA BANQUE DE FRANCE

Principatix postes sujets à variation

(en milions de francs)

Total actif ...... 750 770

Or ..... 200 414 nibilités à vue à l'étranger 77 087

Avances au Fonds de stabilisa-

recevoir du Fonds auropéen de 

Titres d'Etat (bons et obliga-

monétaire et obligataire . . . . . . Effets privés . . . . . . . . . . 177 511

Comptes courants des établis-sements astroints à la constitu-

sements astreints à la constitu-tion de réserves.

Compte courant du Trésor
public.

Reprises de liquidités.

Compte spécial du Fonds de stabilisation des changes -

Contrepartie des allocations de

droits de tirages spéciaux ....

- Teux de la dernière opération

de coopération monétaire .... 60 659 Réserve de réévaluation des

avoirs publics en or ...... 230 678

TAUX DES OPÉRATIONS

ar appaid offre .......... 5,50 % - Tenz des pensions à 5 à 10 jours 10,25 %

- Tatoz d'escompta ....... 9,50 %

- Tanz des avances sur titres ... 10,50 %

ECU à livrer au Fonds européen

Total passif ...... 750 770

#### LES INDICES HEBDOMADAIRES DE LA BOURSE DE PARIS

**CHISTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE** ET DES ETUDES ECONOMIQUES haires ginés, de base 100: 31 décembre 1988

|                                  | -        | -     |
|----------------------------------|----------|-------|
| Valoura franç. à rou, variable . | 127 A    | 128,7 |
| Valoura judustrialise            | 121,8    | 122,E |
| Valuat étringères                | 120.9    | 118,9 |
| Pétroles-Esergie                 | 142,4    | 141,7 |
| Chair                            | 1148     | 114   |
| Métallogia, micarigna,           | 131,8    | 130,6 |
| Sectricité, doctronique          | 116.3    | 116,9 |
| Bitiment et meticioux            | 109.8    | 111,4 |
| ind. de contomerat. con alien,   | 117,8    | 117,6 |
| Agro-dimentairs,                 | 132,9    | 135,5 |
| Distribution                     | 144,6    | 147,8 |
| Transports, Inicirs, services    | 141,8    | 145,3 |
| Assertaces                       | 202,A    | 201,3 |
| Crick basque                     | 119,2    | 118,7 |
| Scori                            | 104,2    | 106,2 |
| immobilier at foscier            | 1214     | 122   |
| Interdiscountry of participation | 132.1    | 134,7 |
| Base 100 : 31 décem              | bre 1988 |       |
|                                  |          |       |

116,6 115,3

COMPAGNE DES AGENTS DE CHANGE

Basto (100: 31 décembre 1981

Indice général 549,2 548,1

Produits de base 569,7 367,7 367,7 367,1

Construcción 590,6 522,2

Alema d'Agnipeument 590,6 548,8 349,9 550 618 510,0 500,0 500,0 618 510,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500 548,8 367,5 582,3 349,9 610,2 845,7 865,9 549,2 369,7 539,6 354,8 818 646,2 837,8 544,1 686,5 espiolant protoga-à l'écanger

BOURSES RÉGIONALES 

#### FRANCFORT Prochain lancement

d'un indice sur obligations

La Bourse de Francfort publiers an indice officiel sur obligations, appelé REX, à partir d'avril prochain. Cet indice vise à remplacer une série d'indices privés déjà existants, dont les plus connus sont ceux établis par la BHF, une banque d'affaires de Francfort, et par la Commerzbank.

bank.

Le REX sera calculé à partir d'un portefenille d'obligations notionelles (symbétiques) émises par l'Etat fédéral ouest-eilemand. Celles-ci auront dix échéances différentes (allam de un à dix ans) et trois intérêts nominaux (coupons de 6 %, 7,5 % et 9 %).

L'ardice officiel sur actions, le

de 6 %, 7.5 % et 9 %).

L'indice officiel sur actions, le DAX, en place depuis juin 1988, sera l'objet, à partir de l'été prochain, d'un courrat à terme sur la DTB, la Bourse à terme cues-ailemande, dont l'ouverture est programmée à la fin janvier.

Les autorités boursières ouest-allemandes ne prévoient pas, pour le moment, de créer un contrat à terme sur le nouveau REX. Pour l'été 1990, seul est prévu au contrat à terme sur un emprunt fédéral synthétique (Bundesan-leihe), dont l'échéance sera com-

prise entre buit et dix ans.

# TOKYO, 26 décembre 1

Record battu

Nouvelle séance de hausse mardi à Nouvelle séance de hausse mardi à Tokyo, où un pouvean record d'altimée a ésé batu. Amorcé des fouverture, le mouvement s'est poursaivi toute la journée, mais en se ralemissant toute-fois. En fin de maninée, findice Nikkei avait culminé à 38 773,09 (+349,47 points). Il s'établissait, en cidume, à 38 681,31, avec un gain limité à 257,69 points (+0,7%), néanmoins son nivean le plus élevé depuis le 18 décembre (38 586,18). Selon les professionnels, cette heusse est imputa-

professionnels, cette hausse est imputa-ble tant aux actiats de fin d'année qu'au ble tant aux actats de fin d'année qu'an aoulagement ressenti après le refeve-ment du taux de l'escompte. Une forte activité d'arbibageaux provenant des fifiales de maisons de courtage étyan-gères a été enregistrée. Les limmeières, les valeurs appartenant aux accieurs de l'équipement, de le haute technologie et des communications ont été activement recherches. Les échanges out eté activement. recherchées. Les échanges ont tourefois été modèrés, portant sur 600 millions de times, contre 500 millions la veille.

Cours du 25 déc. Cours du 26 déc. 842 1 770 1 820 3 890 1 850 2 340 1 180 8 800 2 800

# **FAITS ET RÉSULTATS**

☐ Bridgestone table sur une baisse de 62 % de son bénéfice. — La firme japonaise Bridgestone Corporation, un des premiers fabricants mondianx japonaise Bridgestone Corporation, un des premiers fabricants mondiaux de premiers fabricants mondiaux de premiers fabricants mondiaux de premiers e 34 de son bénéfice net. Pour l'euercice 1989, qui se terminera le 31 décembre prochain, Bridgestone table sur un bénéfice net consolidé de 15 milliards de yeas (623 milliands de francs) courre 39,9 milliards de yens (1,65 milliard de francs) pour l'euercice précédent. Malgré des ventes en hause de 43 % à 1 700 milliards de yens (71 milliands de francs) selon ses prévisions, Bridgestone explique qu'elle a euregistre des frais financiers importants liés à ses financesneurs, notamment pour ses opérations aux Etats-Unis, et a souffiert de coûts de production plus élevés, d'une baisse des performances à l'étranger, notamment en Amérique latine, et d'une concurrence accrue sur le marché européen. Des modifications comptables comsécutives à la fusion avec l'américain Firestone (USA) en mai 1988 ont également peés sur les comptes. Pour l'accé 1000 le febricant de presente. également pesé sur les compues. Pour l'année 1990, le fabricant de pneu-matiques table sur une croissance de manques race sur inte transance de près de 67 % de ses résultais par rap-port à ses dernières prévisions pour 1989. Le bénéfice net devrait ainsi atteindre 25 milliards de yens (1 215 millions de francs).

O Saccis de l'OPA d'Allied-Lyons sur Dunkin' Donns. — Le groupe agro-alimentaire britannique Allied-Lyons a réussi son OPA de 325 millions de dollars (2 milliards de francs) sur la chaîne américaine de restauration rapide Dunkin Donuta, spécialisée dans les beignets. La société américaine réalise un chiffre

dollars dans ses 1 850 points de vente franchisés à travers le monde. iranchises à travers le monde.

Le Crédit lyunnais prend 29,85 % du capital de Woodchester Investments. – Le Crédit lyunnais a acquis 29,85 % du capital de Woodchester Investments PLC, société implantée en Irlande et en Grande-Bretagne. Cette acquisition sera effective après Paval des autorités administratives britamiques comprésentes. Woodl'aval des autornes autornes britanniques compétentes. Wood-chester Investments est spécialisée dans le crédit bail de biens d'équipe-te matériels ments automobiles et de matériels agricoles, le crédit à la consommation, l'affacturage, l'assurance et les financements hypothécaires. Woodchester Investments emploie chester Investments emplote 840 personnes. Pour le premier semestre de l'année, le résultat net s'est élevé à 9,5 millions de livres irlandaises (85,6 millions de FF) tandis qu'en 1988, le bénéfice net s'était monté à 137 millions de france.

□ La société Magnant rachetée par un groupe d'investisseurs. La société Magnant a été rachetée par un groupe d'investisseurs animé par le financier et promoteur immobilier Jean-Clande Aaron, M. Aaron, Jean-Claude Aaron. M. Aaron, l'hommé de la tour Montparnasse, est entouré de MM. Jean-Michel Aaron (son lils), Sylvain Coenca, Jean-Claudé Fabiani et Louis de Montauzan. Ces investisseurs out acquis la société Solic qui détient 55,37 % du capital de Magnant, une société autrefois spécialisée dans le tamage du cuir, aujourd'hai coquille vide possédant des actifs immóbiliers dans Paris.

# PARIS:

# Second marché (selection)

| ì   | 4                         |                |                 |                        |                |                 |  |
|-----|---------------------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|--|
|     | VALEURS                   | Cours<br>préc. | Demier<br>cours | VALEURS                | Cours<br>préc, | Ounier<br>cours |  |
| l   | Azzanit & Ausociás        | 1411           | 360             | Locamic                |                | 133             |  |
| ļ   | Astronom                  | ****           | 142             | Matra Communication .  | ļ              | 214 20          |  |
| ì   | BAC                       |                | 307 60          | Hetaling Nicoles       |                | 240 10          |  |
| ı   | B. Despachy & Assoc       | ****           | 575             | Métaberson             |                |                 |  |
| 1   | Sancos Tatheant           | 197            | 193             | Microsoppice (boos)    | 6 60           | 1               |  |
| ı   | BLCM                      | ****           | 800             | Moles                  | 206            | 20140           |  |
| i   | Boiton                    | ****           | 410             |                        |                | 1115            |  |
| ı   | Boissat Eveni             |                | 281 20          | Oliveri-Locateur       | 240            |                 |  |
|     | Cibias de Lyon            |                | 2570            | Om. Gust.Fig.          |                | 550             |  |
| 1   | Cabesce                   | ****           | 670             | Pined                  |                | 538             |  |
|     | Cardi                     | ****           | 740             | Presbourg (C to & Fini |                | 94              |  |
|     | CAL-deft. ICCU            | ****           | ]               | Présence Assurance     |                | 519             |  |
|     | CDME                      | ****           | 1850            |                        |                | 714             |  |
|     | C. Fourt. Bect            |                | 340             |                        |                | 700             |  |
|     | CEGEP                     | ****           | 282             | Rigay & Associés       |                | 354             |  |
|     | Cintents of Original      |                | 703             | Shine-Albas Equity.)   |                | 300             |  |
|     | CHUM                      |                | 710             | St-Honori Maticago     |                | 251 90          |  |
|     | Codetour                  |                | 290             | SCGPM                  |                | 710             |  |
|     | Contrara                  |                | 1168            | Segio                  | 309            |                 |  |
|     | Creeks                    |                | 426             | Silection for (Lyon)   |                | 111             |  |
|     | Defea                     |                | 180             | SEP.                   |                | A15 10          |  |
|     | Desphia                   |                | 630             | Serios                 | ```            | 550             |  |
|     | Deventey                  | ****           | 1140            |                        |                | 338             |  |
|     | Device                    |                | 505             | Sodiniorg              |                |                 |  |
|     | Dollars                   | ****           |                 | Supra                  |                | 278             |  |
|     | Editions Belfond          | ***            | 165             |                        |                | 286             |  |
|     | Bysics investisses        |                | 14 50           |                        |                | 319 90          |  |
|     | Fished                    | ****           | 216             |                        |                | 187             |  |
| - 1 | GREGOT                    | ****           | 642             |                        |                | 507             |  |
| ı   | Gr. Fonder Fr. (G.F.F.) . | ****           | 308 90          | Viel et Cie            |                | 201             |  |
| - 1 | Goicsof                   | ****           | 916             |                        |                | 1188            |  |
|     | 1CC                       |                | 263 40          |                        |                |                 |  |
|     | idia                      |                | 287<br>143      | LA BOURSE              | SUR M          | UNITEL          |  |
| 1   | 12                        |                | 300             |                        | TAP            | <b>-7</b>       |  |
|     | lot, Metal Service        |                | 1034            | 7A_15                  | IAP            |                 |  |
|     | Legd line da mois         |                | 440             | 90-13                  | LEM            | ONDE            |  |

Marché des options négociables le 22 décembre 1989 Nombre de contrats : 14 606. OPPONE DISCUST | OPPONE DE VENT

|                    | PRIX       |                   |             | OPTIONS DE VENT |             | ( |
|--------------------|------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|---|
| VALEURS            | exercice   | Déc.              | Mars        | Déc             | Mars        | l |
|                    | GAGI GALE  | demier            | dernier     | dernier         | dernier     | l |
| iccor              | 880        | 27                | -           | 2               | 25          | l |
| Bouygues           | <b>800</b> | _                 | 10,50<br>27 | -               | -           | ł |
| GE                 | 520        | 4,50              | 27          | -               | i - 1       | l |
| Elf-Aguitaine      | 520        | 2                 | 23          | 20              | 29          | l |
| Errotumed SA-PLC . | 50         | 7,80              | 13,40       | 6,35<br>9       | 4,90        | l |
| afarge-Coppée      | 1 550      | 30                | 100         |                 | 4,90<br>49  | l |
| fichelin           | 152        | 11,50<br>32<br>53 | 21          | 0,75            | 5           | l |
| √lidž              | 1 400      | 32                | -           | 7               | -           | ı |
| Parihas            | 680        | 53                | 80          | 5               | 7.6         | l |
| emod-Ricard        | 1 700      | -                 | 24,50       | -               | -           | ł |
| engeot             | 850        | 4                 | 49          | 36,50<br>17     | 52          | l |
| inint-Gobain       | 640        | -                 | 37,50       | 17              | 32          | l |
| ource Petrier      | 2 000      | 13,50             | 1.38        | -               | _           | ĺ |
| ociété générale    | 520        | 11,20             | _           | 1,50            | 22,90<br>16 |   |
| aez Financière     | 440        | 13,50             | 35          |                 | 16          |   |
| homson-CSF         | 168        | 2,10              | 11,50       | 8 _ [           | 12          |   |

MATIF

Notionnel 10 %. - Cotation en pourcentage du 22 décembre 1989 Nombre de contrats : 23 559.

| TACITOR OF SOURS   |                  |             |         |                  |  |
|--------------------|------------------|-------------|---------|------------------|--|
| COURS              |                  | ÉCHÉ        | ANCES   |                  |  |
|                    | Déc. 89          | Ma          | rs 90   | Juin 90          |  |
| Dernier Précédent  | 104,94<br>104,96 | 104<br>105  | ,92     | 105,50<br>105,56 |  |
|                    | Options          | sur notions | ei      |                  |  |
| PRIX D'EXERCICE    | OPTIONS          | D'ACHAT     | OPTIONS | DE VENTE         |  |
| THE DESIGNATION OF | Mars 90          | Juin 90     | Mars 90 | Jain 90          |  |
| 105                | 0,76             | 1,55        | 0,84    | 1.07             |  |

# **INDICES**

# **CHANGES**

Dollar: 5,8050 F 4

Sur des marchés des changes fermés pour la plupart, sauf en France et en Asie, le dollar s'est à nouveau affaibli mardi 26 décembre, tombant, à Paris, de 5,8550 F à 5,8050 F. C'est,

(effets privés)

précisément, d'Asie qu'est venue la baisse, après le relèvement d'un demi-point da taux d'escompte de la Banque du Japon, qui a raffermi le yeu par rapport au dollar. FRANCFORT 22 ddc. 26 ddc. Dollar (en DM) . 1,72 1,6975 TOKYO 22 déc. 26 déc. Doller (en yens) . 143,78 142,39

MARCHÉ MONÉTAIRE Paris (26 déc.). . . . . . 197/3-11%

New-York (22 dec.). . . \$1/\$43/65

# **BOURSES**

PARIS (INSEE base 100: 30-12-88)

21 déc. 22 déc. Valeurs françaises .. 139,8 131,5 Valeurs étrangères . 119,2 118,8 (SBF, base 100: 31-12-81) Indice général CAC 547,4 548,52 (SBF, base 1000: 31-12-87) Indice CAC 40 . 1976,83 1981,37

NEW-YORK (Indice Dow Jones) Industrielles ..... 2 691,1 2 711,39 LONDRES (Indice « Financial Times ») Industrielles . . . . 1864,56 1862,2 Mines d'or . . . . 315,29 312,9 Fonds d'Etat ...

TOKYO 25 déc. 26 déc. Nikkei Der kom ... 38 423,62 38 681,31 Indice général ... 2847,39 2866,95

# LA BOURSE EN DIRECT

LE MONDE DE LA BOURSE

Suivez en direct l'évolution des cours de la Bourse

BOURSE

36.15 LEMONDE

- 12

Telephone T.A. 6.5

Treat No.

des changes

14 14 14

: 44 :

see Le Monde & Mercredi 27 décembre 1989-27

# MARCHÉS FINANCIERS

| BOURSE DU 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DECEMBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Cours relevés<br>à 17 h 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Companion VALEURS Cours Premier Devoter % cours + -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | èglement men                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | suel                                      | Companion VALEURS Costs Premier Demier % costs + -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Minimum .   6000   6180   6120   + 2   172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 Lebon ★ 1429 1480 1480 1480 0 Legrand ★ 2750 3750 3750 1910 0 Legrand (DP) ★ 1220 1895 1910 0 Legrand (DP) ★ 1220 1895 1910 0 Lecheros ★ 2083 2041 2060 775 783 1 Lecheros ★ 2525 522 520 520 1 Lecheros ★ 2520 520 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5300 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 52 | Compon-strion                             | Section   Sect |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nptant (sélection)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SICAV (addression)                        | 22/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VALEURS % du soun. VALEURS Cours préc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Demier Cours Cours Prife. Demier cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALEURS Emission Rachet valeurs Emission. | sion Rachet VALEURS Emission Rachet net net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 187   Machines Bull   78   Magnaria Unipric   169   112 20   724   Maritimes Part.   358   412 20   724   Maritimes Part.   358   415   1105   1152   1105   1152   1105   1152   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105   1105 | ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Action   240 21   223 78                  | 28   17   28   27   Pincenner J   5763   89   5752   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   36   5753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753   3753 |
| Cote des changes  MARCHÉ OFFICIEL COURS COURS COURS DES BILLETS 27/12 Achet Varia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Marché libre de l'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Copanex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Epeggas Monda                             | 2 1242.63 Valuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Best   Color   Color | Or fin Skie en harts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hoogoans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Spangue-Unin                              | 2265 61 1267 21 1462 PUBLICITÉ 1278 65 1279 05 6174 05 1279 05 6174 05 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Le Monde

CHINE: la campagne contre les « forces réactionnaires internationales »

# Cinq ressortissants de Hongkong et de Macao ont été arrêtés

annoncé, lundi 25 décembre, l'arrestation de cinq ressortissants chinois de Hongkong et de Macao, accusés d'avoir organisé la fuite à l'étranger de dissidents du continent. La présentation qui a été faite de l'affaire, assortie d'une tirade contre « les forces réactionnaires internationales », indique une nouvelle crispation policière qui n'est vraisemblablement pas étrangère à la chute de Nicolae Ceausescu, suivie d'heure en heure par un nombre très élevé de Chinois.

# PÉKIN

de notre correspondant

La dernière en date de ces interpellations remonte au 5 décembre, mais les principales ont eu lieu à la mi-octobre. Les cinq personnes ont été arrêtées à Canton et dans la zone économique de Shenzhen, jouxtant Hongkong. Toutes sont accusées d'avoir agi en lisison avec le groupe d'activistes de Hongkong soutenant le mouvement dissident

L'un des ressortissants de Hong-kong, M. Luo Haixing, avait déjà

juillet, d'une personnalité non identifiée travaillant à Pékin, ont précisé les autorités. Le fonctionnaire en question est vraisemblablement un des proches collaborateurs de l'ancien secrétaire général du Parti communiste, M. Zhao Ziyang, qui se sont réfugiés à Paris. La police, sans expliquer les raisons de cette annonce tardive, a présenté cette affaire comme . un coup maleur infligé aux forces réactionnaires d'outre-mer qui tentent de faire de Bongkong et de Macao des sanctuaires pour les criminels recher-

chés sur le continent ».

Dans un commentaire publié mardi, le Quotidien du peuple, organe du Parti communiste, s'en est pris avec virulence aux activistes de la colonie britannique qui. animés de mobiles politiques réactionnaires visant à renverser le gouvernement central et le système socialiste en Chine, ont activement collaboré avec un petit nombre de contre-révolutionnaires et d'individus enferrés dans une position réactionnaire sur le continent pour mener à bien quantité d'actions dirigées contre le gouvernement chinois et les larges masses populaires chinoises .. Parmi ces actions, le journal souligne la gravité de la mise sur pied, après la répression militaire des 3 et 4 juin

Les autorités chinoises ont aidé au départ pour la France, en à Pékin, de filières entre le continent et Hongkong.

Au total, selon des sources bien informées dans la colonie britannique, ces filières ont permis de faire sortir du continent au moins cent cinquante ressortissants de Chine populaire fuyant la répression, dont une soixantaine vers la France, entre la mi-juin et la mi-septembre. On sait en particulier que des res-ponsables haut placés dans le dis-positif de sécurité de la province de Canton out pris part à ces opérations plus on moins activement. La province méridionale fut un temps gouvernée par M. Zhao Ziyang, qui y a conservé de nombreux

#### Durcissement

Le ton du commentaire du Quotidien du peuple permet toutefois de comprendre que l'annonce tar-dive des cinq interpellations est beaucoup plus liée à la situation dans les pays de l'Est, en particulier l'insurrection roumaine, qu'an simple problème policier lui servant de prétexte. Le journal s'indigne que ces filières - qu'on sait aujourd'hui pratiquement taries aient permis « à des criminels contre-révolutionnaires de premier plan, recherchés par la police chinolse, de se soustraire au châtiment de la loi chinoise et de continuer à se livrer à leurs activités contre la Chine, contre le communisme et le socialisme, sous la protection des forces réactionnaires internationales ». Cela faisait plu-sieurs semaines que l'on n'avait pas vu un tel langage sous la plume de l'anonyme « commentateur » attirré du journal. Il est en totale contradiction avec les propos des-tinés à calmer le jeu vis-à-vis de l'Occident proférés ces derniers temps par les responsables chinois. On avait par exemple relevé la modération des informations publiées par la presse officielle sur l'entrevue de M. Qiao Shi avec M. Gérard Le Gall, membre de la direction du Parti socialiste français, la semaine dernière : ancune référence explicite aux exilés politiques chinois n'y figurait.

Autre signe de durcissement, M. Li Peng et plusieurs autres res ponsables ont annoncé que la Chine n'enverra désormais à l'étranger que des étudiants - politiquement intègres . C'est-à-dire certainement pas ceux qui, lundi à l'université de Pékin, se réjouissaient ouvertement devant des étrangers de l'arrestation de Nicolae Ceausescu et de son épouse, avant leur exécution, rapportée sans le moindre commentaire ce mardi par l'agence Chine nouvelle.

FRANCIS DERON

# L'honneur de la flotte colombienne

pas derrière chaque conteneur débarqué de nos navires au Havre ou à Anvers un paquet de cocaine ou de manjuena. » M. Enrique Vargas, président de la compagnie de navigation colombienne Flota mercante grancolombiana, a lancé cet appel il y a quelques jours à Paris au milieu d'affaires trancais, pour tenter d'expliquer que l'image de la Colombie ne doit pas être ramenée à la caricature que le trafic de drogue contribue, en Europe, à lui donner ; et qu'il existe dans ce pays des chefs d'entreprises corrects, qui sont décidés à relever le gent de l'honorabi-

La flotte marchande colombienne veut être un vecteur de cette reconquête auprès des opinions publiques européennes. Après tout, les navires - et les avions - sont les symboles et les outils les plus en vue des échanges entre la Colombie et ses partenaires commerciaux (la France étant au quatrième rang, et la RFA au deuxième).

Parmi les sept grands armateurs colombiens - tous privés, - la Flota mercante est la plus importante. Elle possède quinze cargos polyvalents et gère, avec les navires loués, une flotte de trente-deux beteaux. Créée à l'origine — en 1946 - avec le concours du Venezuela et de l'Equateur, elle est aujourd'hui propriété à

COMORES: vers la formation

d'un gouvernement provisoire. -

Les principaux partis politiques des

Comores ont décidé, lundi

25 décembre, de former un gouver-

nement d'unité nationale provi-

soire. Celui-ci anra pour tâche

Développement immobilier (Fra-

**SOLDES ANNUELS** 

à tous nos rayons

62 rue St Andre-des-Arts 6º

Tel: 43.29.44.10

PARKING ATTEMANT A NOS MAGASINS

« Rassurez-vous, il n'y a 80 % des planteurs de caté colombiens et à 20 % de la banque de développement de l'Equateur.

La Colombie n'exporte pes seulement vers les ports européens du café, mais du ferronickel, des textiles, des fruits, du coton et du tabac. Au retour, le frêt est esentiellement représenté par des produits manufacturés, notamment des pièces automobiles qui sont assemblés sur place. « Nas relations commer-

ciales avec la France sont excellentes, notemment avec la Compagnie générale mari-time (CGM), Mais notre coopération au plan technique est plus avancée avec un armateur allemand de Hambourg. C'est avec l'appui de ce partenaire que nous envisageons d'acquérir, en 1990, trois nouveaux navires porteconteneurs », explique M. Vargas.

La Flota mercante grancolombiana a fixé son siège com-mercial pour l'Europe à Rotterdam. Or le Havre, son concurrent, s'est forgé une réputation internationale dans l'importation et le négoce du café. C'est aussi la tête de ligne de la CGM. Le port normand voudra-t-il, pourra-t-il, détrôner le géant néerlandais comme partenaire numéro un de l'Amérique latine ?

**PUBLICATION** 

JUDICIARE

# L'ESSENTIEL

#### DEBATS

Immigrés : «Les instruments de l'intégration », par Alain Touraina • Sciences : «Chercher en français», par Xavier Deniau. Bibliographie : Touvier entre 

## ETRANGER

La révolution roumaine ......3 à 5

Nouvel afflux de juifs soviétiques en Israél

Plusieurs centaines de milliers d'immigrants sont attendus dans les prochaines années .......6

Les suites de l'intervention américaine

# POLITIQUE

au Panama ......7

Contrats Etat-provinces

en Nouvelle-Calédonie Pour une meilleure répartition des

# SOCIETE

Noëi : l'appei du pape en faveur des pays de l'Est

Dans son message de Noël, Jean-Paul II a lancé un appel à la solidarité de l'Europe en faveur des pays de l'Est. Les cérémonies qui ont eu lieu le 25 décembre dans les grandes capitales de ces pays témoignent du rôle joué par les croyants dans les récents événements .....9

# CULTURE

La mort de Samuel Beckett ..... 10 et 11

jouent un jeu cruel et poétique : Dérives, de Philippe Genty, au

# Perverses .

marionnettes Des poupées et des hommes sans corps dans leurs imperméables

# COMMUNICATION

La bataille pour le contrôle de Mondadori

Match nul entre M. Beriusconi 

# CHAMPS ÉCONOMIQUES

Le bilan 1989 . . . . . . . . 13 à 16

# SCIENCES ◆ MEDECINE

Afrique : recherche médicale en souffrance. Les responsables francophones de la recherche médicale viennent de lancer un appel solennei aux hommes politiques ..... 17 Les mauvais « cents », de l'étang de Thau. La présence de salmonelles oblige les laboratoires chargés du contrôle de la qualité des eaux à

# BICENTENAIRE

alerter les pouvoirs publics . . . . 18

· L'Afrique et la Révolution fran-La célébration, de Téhéran à

# ECONOMIE

M. Hubert Curien en Hongrie

Paris cherche à accroître ses échanges scientifiques avec Budapest, en attendant d'améliorer ses relations commerciales .....24

Coup d'envoi de l'usine Péchiney

de Dunkerque Un instrument industriel de 5 milliards de francs et une coopération exemplaire entre Péchiney et EDF 

Affaires

Les SICAV de moins-value .... 25

# Services

Annonces classées ..... 20 Cinéma .........21 Marchés financiers ..., 26-27 Météorologie .......22 Mots croisés . . . . . . . . . . 23

La télématique du Monde : 3615 LEMONDE 3615 LM

Radio-télévision .......23

Le numéro da « Monde » daté 26 décembre 1989 été tiré à 438 263 exemplaires

# Quand « l'Humanité » perd le nord

L'Humanité du mardi 26 décembre s'emporte contre le directeur de Libération. Serge July, auquel l'organe central du PCF reproche d'avoir écrit que, en Roumanie, « l'épopée du communisme s'achève dans l'identification avec le fascisme ». La veille, pourtant, l'Humanité écriveit que les morts, les blessés, les suppliciés de Roumanie « sont les victimes de fascistes ».

L'appareil communiste français perd le nord. Il y a de quoi. Quand l'Humanité encore accoler les mots Ceausescu ≥ et « socialisme », il faut rappeler que cette accolade était authentifiés le mois demier par le PCF lui-mēme, officiellement repré-

**BOURSE DE PARIS** 

Matinée du 26 décembre

Effritement

L'effritement est au programme

de la séance matinale rue Vivienne. Mais il résulte essentiellement du

manque d'affaires. Trève des confi-

seurs oblige. La tendance redevient toutefois plus résistante. En recul de 0,16 % à l'ouverture, l'indice

CAC-40 n'accusait plus vers

(-0,08%).

heures qu'une perte infime

senté au congrès du parti frère roumain par M. Pierre Blotin, membre de son bureau politique. Voici cinq ans encore, M. Georges Marchais passait ses vacances en Roumanie, à Costanza, avec croisière sur le yacht de Ceausescu.

Le quotidien du PCF prétend faire croire à ses lecteurs que les événements de Roumanie représentent « un nouvei élan du socialisme », mais il suffit d'allumer son téléviseur pour savoir ce que les Roumains pensent de ce socialisme-là, voire du socialisme en généra déconsidéré à jamais, à leurs yeux, par l'ancien hôte de M. Marchais et ses camarades communistes.

# Fidèle...

Fine, fraiche et particulièrement pure, VOLVIC accompagne les meilleurs plats de Paris.

TRUFFE NOIRE



# FAITS MAIN points noués soldés à

ARADER 307 x 202 31.000 F = 15.500 F **XERNAN 261 x 151 29.000 F = 14.500 F** HANEDAN 175 x 197 5,000 F = 2,500 F SERRER 160 x 145 11.000 F = 5.500 F ISPAHAN laine et suie

158 x 197 31.000 T = 21.700 F

# LA REVUE

Comment les bolcheviks ont pris le pouvoir Le Premier Tour de France Vrain-Lucas : l'escroquerie du siècle Le chute de Paris dans la Presse mondiale Hitter devient le Führer

DES JOURNAUX DU TEMPS PASSE :

et en "tiré à part" 4 JOURNAUX REPRODUITS INTEGRALEMENT

Le Journal de Russie des 9,10,11 novembre 1917 et La Matin du 10 novembre 1917 Chez votre marchand de journaux. Le nº 69 F Abt un an 185 F 4 N°s 15, rue Douy-Delcupe 93100 Mo DERNIERS JOURS POUR SE PROCURER LE N° 2 - SORTIE DU N° 3 LE 28 DÉCÉMBRE

JOURNAUX TEMPS PASSE Late 0 BOX.CHEVIES



OUT PRIS 14 POSYGE

# Par arrêt en date du 19 octobre 1989, la Cour d'Appel de BOURGES, jugeant correctionnellement, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de CHATEAUROUX du 25 janvier 1989, a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré : — M. DILIMAIRE Ryszard, né le 14 mai 1945 à FRANCFORT (RFA), gérant de société. demeurant à d'organiser des élections multipar-Décès de Auxence Ickongs, aucien PDG d'Air Afrique. – Le

ministre à la présidence du Congo, gérant de société, demeurant à CHATILLON-SUR-INDRE (36). chargé du contrôle d'Etat, Auxence Ickonga, est décédé ven-dredi 22 décembre d'une crise car-Ferme de Grante Paille; et

- M. MARLIER Francis, ne le

8 février 1950 à LISIEUX (14),
exploitant agricole, demeurant à
CHATILLON-SUR-INDRE (36). diaque au centre hospitalier univer-sitaire de Brazzaville. M. Auxence lekonga, avait dirigé de juin 1985 à février 1989 la compagnie multina-

Ferme de Gratte Paille : Conpables des délits de fraude fiscale et de terme tionale Air Afrique. - (AFP.) d'écritures incomplètes, inexactes ou ☐ Le CIC Paris vend une partie de fictives,

l'a réformé sur la poine et statuant à son siège. – Le Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris a vendu, pour environ 2 milliards de nouveau, a condamné : M. Ryszard DILHAIRE à la po 6 MOIS d'emprisonnement avec sursis et 20 000 F d'amende, et M. Francis MARLIER à la peine de francs, une partie de son siège rue de la Victoire, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres. L'acheteur est un groupement comprenant Paribas, la Cogedim et France-

3 MOIS d'emprisonnement avec sursis et 15 000 F d'amende. Les a condamnés, en outre, solidairement, au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités affé-

· A ordonaé la publication d'un

extrait du présent arrêt aux frais des condamnés dans - LE JOURNAL OFFICIEL », « LE FIGARO » et « LE MONDE ».

 A ordonné l'affichage d'un extrait du présent arrêt pendant 3 MOIS dans les lieux d'affichage public de la com-mune de LUCAY-LE-MALE. Les a condamnés aux dépens.
 A dit que la contrainte par corps sera exercée, s'il y a lieu. Le tout, en application des articles 1741, 1742 et 1743 du Code Général des Impôts.

Des extrait conforme.

1743 du Code Cream. Pour extrait conforme. LE GREFFIER.



ODEON - THEATRE NATIONAL

# Torquato Tasso

de Johann Wolfgang von Goethe

Texte français et mise en scène de Bruno Bayen Décor de Michel Millecamps Costumes de Resalie Varda Lumière de Marie Nicolas Avec, par ordre alphabétique,

Marcel Bosonnet\*, Philippe Girard. Catherine Hiegel\*, Muriel Mayette, Gregoire Estermann 6. 4 ¿ - "de la Comédie-Française

Coproduction Théatre national de l'Odéon,

# Comédie-Française, Compagnie Pénélope Jusqu'au 31 décembre 1989

Soirée à 20 h 30. Matinée le dimanche à 15 h. Renseignements 43 25 70 32

- ... Incomparable bonheur de cet art du théâtre, lorsqu'il va si simple, et si haut. Michel Cournot

T-ASSET at a get to buil · 李公女(#### ### 4 1871 N photo e t am 4 affreite . . . . . . MARIN ---7 a Kopullifichal

1 194 ST # SHEET THIALITE PAR COLUMN SAMES AND THE PERSON NAMED IN COLUMN Der Camp Park 3. 75 m 100 m

AND MAKE -THE PARTY PROPERTY. and Vinder & THE IS DONNE the distant

station & differ

"我自己有些基础中。 藥 一ついる 日本の日本 Farer gerigette 40 \*\* \* \*\*\* \*\*\*\*\*\*\* WHEN THE SPECIAL > 38 PERMITTEE The second of the second

1 S (SEAL) (1986) 200(1987)

alas gemere fen THE R. LEWIS CO., LANSING - ETHING! #0 --tint afmitten. Pour and mounts. -: inn Buffen 1 promoner ferie \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\* TO HEAR FAIR DOC

WELL IN

Migal, N

-

m でいきをいむの 番集化 SE LINE AGENT WITH and select A LONG TO STATE OF TA STATE ME SANGE ---. . Wate settle und mercanin de la PORTURE THE PROPERTY. \*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*

15 5 W 1481# #

7 =- 30 F BONDER'S

THE SEPTEMBER OF

· 645(46 646)

.....

412

1- 1900 1910 million ... \*\* \*\* 55.05 SE le. \*\*\* \*\*\* \*\*\*\*\*\*\* ----THE PART WHITE 9 " 9" Model 100 PRINTER BURGER 

4.5